

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





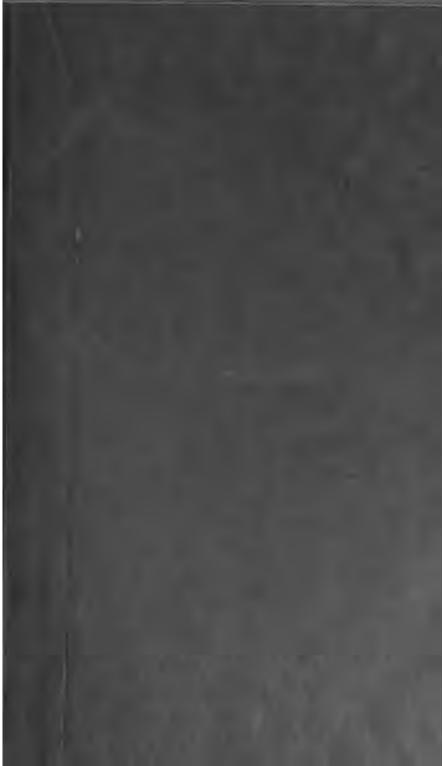





GÉNÉRALE

DES

DOGMES ET OPINIONS.

PHILOSOPHIQUES.



## GÉNÉRALE

mill

DES

DOGMES ET OPINIONS

PHILOS OPHIQUES.

Depuis les plus anciens temps jusqu'à nos jours.

Tirée du Dictionnaire Éncyclopédique, des Arts & des Sciences.

TOME TROISIEME.



A LONDRES.

M. DCC. LXIX.

HIAAARRAD

valvina a rankoca

PHILOSOPHIQUES.

Tupuis la più en de de la company de la comp

TOME TROISIEME.

- 1720 3 2

## GÉNÉRALE

DES DOGMES

ET

DES OPINIONS

PHILOSOPHIQUES.

## PHILOSOPHIE

DES PERSES.

LES seuls garans que nous ayons ici de l'histoire de la philosophie, les Arabes & les Grecs, ne sont pas d'une autorité aussi solide & aussi pure, qu'un critique sévere le désireroit. Les Grecs n'ont pas manqué d'occasions de s'instruire des loix, des coutumes, de la religion & de la philosophie de ces peuples; mais peu sinceres en géneral dans leurs récits, la haine qu'ils portoient aux Perfes les rend encore plus suspects. Qu'estce qui a pu les empêcher de se livrer à cette fureur habituelle de tout rapporter à leurs idées particulieres? La distance des temps, la légéreté du caractere, l'ignorance & la superstition des Arabes, n'affoiblissoient guere moins leur témoignage. Les Grecs mentent par orgueil. Les Arabes mentent par intérêt. Les premiers défigurent Tome III.

tout ce qu'ils touchent pour se l'approprier; les seconds pour se faire valoir. Les uns cherchent à s'enrichir du bien d'autrui, les autres à donner du prix à ce qu'ils ont. Mais c'est quelque chose que de bien connoître les motifs de notre mé-

fiance, nous en serons plus circonspects.

De Zoroastre, Zerdusht ou Zaradusht, selon les Arabes & Zoroaftre, selon les Grecs, fut le fondateur ou le restaurateur de la philosophie & de la théologie chez les Perses. Ce nom signifie l'ami du feu. Sur cette étymologie, on a conjecturé gu'il-ne defignoit pas une personne, mais une secte. Quoi qu'il en soit, qu'il n'y ait jamais eu d'homme appellé Zoroastre, ou qu'il y en ait eu plusieurs de ce nom, comme quelques-uns le prétendent, on n'en peut guere reculer l'existance au delà du regne de Darius Histaspe. Il y a la même incertitude sur la patrie du premier Zoroastre. Est-il Chinois, Indien, Perse, medo-Perse ou Mede? S'il en faut croire les Arabes, il est né dans l'Aderbijan, province de la Médie. Il faut entendre toutes les puérilités merveilleuses qu'ils racontent de sa naissance & de ses premieres années; au reste, elles sont dans le génie des orientaux, & du caractere de celles dont tout les peuples de la terre ont défiguré l'histoire des fondateurs du culte religieux qu'ils avoient embrassé. Si ces fondateurs n'avoient été que des hommes ordinaires, de quel droit eut-on exigé de leurs femblables un respect aveugle pour leurs opinions?

Zoroastre, instruit dans les sciences orientales, passe chez les Islalites. Il entre au service d'un prophete. Il y prend la connoissance du yrai Dieu. Il commet un crime. Le prophete. qu'on croit être Daniel ou Esdras, le maudit; il est attaqué de la lepre. Guéri apparemment, il erre; il se montre aux peuples, il fait des miracles; il se cache dans des montagnes; il en descend: il se donne pour un envoyé d'en haut, il s'annonce comme le restaurateur & le réformateur du culte de ces mages ambitieux que Cambise avoit exterminés. Les peuples l'écourent. Il va à Xis ou Echatane. C'étoit le lieu de la naiffance de Smerdis, & le magianisme y avoit encore des sectateurs cachés. Il y prêche; il y a des révélations. Il passe de-là à Balch sur les rives de l'Oxus, & s'y établit. Hystaspe regnoit alors. Ce prince l'appelle. Zoroastre le confirme dans la religion des mages que Hystaspe avoit gardée; il l'entraîne par des prestiges; & sa doctrine devient publique, & la religion de l'état. Il y en a qui le font voyager aux Indes, & conférer avec les Brachmanes; mais c'est sans fondement. Après avoir établi son culte dans la Bactriane. il vint à Suse, où l'exemple du roi sut suivi de la conversion de presque tous les courtisans. Le magianisme, ou plutôt la doctrine de Zoroastre se répandit chez les Perses, les Parhtes, les Bactres, les Corasmiens, les Saïques, les Medes & plusieurs autres peuples barbares. L'intolérance & la cruauté du mahométisme naissant, n'a pu jusqu'à présent en effacer toutes les traces. Il en reste toujours dans la Perse & dans l'Inde. De Suse, Zoroastre retourna à Balch, où il éleva un temple au feu; s'en dit Archimage, & travailla à attirer à son culte les rois circonvoisins; mais ce zele ardent lui devint funeste, Argaspe, roi

de Schytes, étoit très-attaché au culte des astres: c'étoit celui de sa nation & de ses aieux. Zoroastre ne pouvant réussir auprès de lui par la persuasion, emploie l'autorité & la puissance de Darius. Mais Argaspe, indigné de la violence qu'on lui faisoit dans une affaire de cette nature, prit les armes, entra dans la Bactriane, & s'en empara, malgré l'opposition de Darius, dont l'armée fut taillée en pieces. La destruction du temple patriarchal, la mort de ses prêtres & celle de Zoroastre même surent les suites de cette défaite. Peu de temps après. Darius eut sa revanche; Argaipe fut battu, la province perdue recouverte, les temples confacrés au feu relevés, la doctrine de Zoroastre remise en vigueur, & l'Azur Gustasp, ou l'édifice de Hystaspe construit. Darius en prit même le titre de grand-prêtre, & se sit appeller de ce nom sur son tombeau. Les Grecs, qui connoissoient bien les affaires de la Perse, gardent un profond silence sur ces événemens qui peut-être ne sont que des fables inventées par les Arabes, dont il faudroit réduire le récit à ce qu'il y eut dans un temps un imposteur qui prit le nom de Zoroastre déja révéré dans la Perse, attira le peuple, séduisit la cour par des prestiges, abolit l'idolâtrie, & lui substitua l'ancien culte du feu, qu'il arrangea seulement à sa maniere. Il y a aussi quelque apparence que cet homme n'étoit pas tout-à-fait ignorant dans la médecine & les sciences naturelles & morales: mais, que ce fut une encyclopédie vivante, comme les Arabes le disent, c'est sûrement un de ces mensonges pieux auxquels le zelequi necroit jamais pouvoir trop accorder aux

fondateurs de religion, se détermine si généralement.

Des Guebres, Depuis ces temps reculés, les Guebres ont perfisté dans le culte de Zoroastre. Il y en a aux environs d'Ispahan dans un petit village appellé de leur nom Gauradab. Les Musulmans les regardent comme des infideles, & les traitent en conséquence. Ils exercent là les fonctions les plus viles de la société; ils ne sont pas plus heureux dans la Commanie; c'est la plus mauvaise province de la Perse. On leur y a fait payer bien cher le peu d'indulgence qu'on a pour leur religion. Quelques-uns le sont réfugiés à Surate & à Bombaye, où ils vivent en paix, honorés pour la fainteté & la pureté de leurs mœurs adorant un seul Dieu, priant vers le soleil, révérant le feu, détestant l'idolâtrie, & attendant la résurrection des morts & le jugement dernier.

Des livres attribués à Zoroastre. De ces livres, le zend ou le zendavesta est le plus césebre. Il est divisé en deux parties; l'un comprend la liturgie ou les cérémonies à observer dans le culte du seu; l'autre prescrit les devoirs de l'homme en général, & ceux de l'homme religieux. Le zend est facré; & les saintes écritures n'ont pas plus d'autorité parmi les Chrétiens, ni l'alcoran parmi les Turcs. On pense bien que Zoroastre le reçut aussi d'en haut. Il est écrit en langue & en caractere Perses. Il est rensermé dans les temples; il n'est pas permis de le communiquer aux étrangers; & tous les jours des sêtes, les prêtres en lisent quelques pages au peuple. Thomas Hyde nous en avoit promis une édition;

mais il ne s'est trouvé personne même en An-

gleterre qui en ait voulu faire les frais.

Le zend n'est point un ouvrage de Zoroastre; il saut en rapporter la supposition au temps d'Eusebe. On y trouve des pseaumes de David; on y raconte l'origine du monde d'après Moyse; il y a les mêmes choses sur le déluge; il y est par-lé d'Abraham, de Joseph & de Salomon. C'est une de ces productions telles qu'il en parut une infinité dans ces siecles où toutes les sectes qui étoient en grand nombre, cherchoient à prévaloir les unes sur les autres par le titre d'ancienneté. Outre le zend, on dit que Zoroastre avoit encore écrit dans son traité quelques centaines de milliers de vérités sur disserens sujets.

Des oracles de Zoroastre. Il nous en reste quelques fragmens qui ne sont pas grand honneur à l'anonyme qui les a fabriqués; quoiqu'ils aient eu de la réputation parmi les Platoniciens de l'école d'Alexandrie, c'est qu'on n'est pas difficile sur les titres qui autorisent nos opinions. Les philosophes n'étoient pas sachés de retrouver quelques-unes de leurs idées dans les écrits d'un

sage aussi vanté que Zoroastre.

Du mage Hystaspe. Cet Hystaspe est le pere de Darius; il se sit ches des mages. Il y eut làdedans plus de politique que de religion. Il doubla son autorité sur les peuples, en réunissant dans sa personne les titres de pontise & de roi. L'inconvénient de cette rénuion, c'est qu'un seul homme ayant à soutenir deux grands caracteres, il arrive souvent que le roi déshonore le pontise, ou que le pontise rabaisse le roi.

D'Ostanès ou d'Otanès. On prétend qu'il y

cût plusieurs mages de ce nom, & qu'ils donnerent leur nom à la secte entiere qui en sut appellé oftanite. On dit qu'Ostanès ou Otanès cultiva le premier l'astronomie chez les Perses. On lui attribue un livre de chymie. Ce sut sui qui initia Démocrite aux mysteres de Memphis. Il n'ya que le rapport des temps qui contredise cette fable.

Du mot mage. Ceux qui le dérivent de l'ancien mot mog, qui, dans la Perse & dans la Médie, fignifioit adorateur ou prêtre du feu, en ont trouvé l'étymologie la plus vraisemblable.

De l'origine du magianisme. Cette doctrine étoit établie dans l'Empire de Babylone & d'Assyrie, & chez d'autres peuples de l'orient long-temps avant la fondation des Perses. Zoroastre n'en sut que le restaurateur. Il faut en conclure de-la l'extrême ancienneté.

Du caractere d'un mage. Ce fut un théologien & unphilosophe. Un mage naissoit toujours d'un autre mage. Ce sut dans le comencement une seule samille peu nombreuse qui s'accrut en elle-même; les peres se marioient avec leurs filles, les fils avec leurs meres, les freres avec leurs sœurs. Épars dans les campagnes, d'abord ils n'occuperent que quelques bourgs; ils sonderent ensuite des villes, & se multiplierent au point de disputer la souveraineté aux monarques. Cette consiance dans leur nombre & leur autorité les perdit.

Des classes des mages. Ils étoient divisés en trois classes. Une classe infinie attachée aux services des temples; une classe supérieure qui commendoit à l'autre; & un archimage qui étoit le chef de

toutes les deux. Il y avoit aussi trois sortes de temples; des oratoires où le seu étoit gardé dans une lampe; des temples où il s'entretenoit sur un autel; & une basilique, le siege de l'archimage, & le lieu où les adorateurs alloient faire leurs

grandes dévotions.

Des devoirs des mages. Zoroastre leur avoit dit : vous ne changerez ni le culte, ni les prieres. Vous ne vous emparerez point du bien d'autrui. Vous fuirez le mensonge. Vous ne laisserez entrer dedans votre cœur aucun desir impur : dans votre esprit aucune pensée perverse. Vous craindrez toute souillure. Vous oublirez l'injure : vous instruirez les peuples. Vous présiderez aux mariages. Vous fréquenterez sans cesse les temples. Vous méditerez le Zendavesta : ce sera votre loi & vous n'en reconnoîtrez point d'autre : & que le ciel vous punisse éternellement, si vous souffrez qu'on la corrompe. Si vous êtes archimage, observez la pureté la plus rigoureuse. Purifiezvous de la moindre faute par l'ablution. Vivez de votre travail. Relevez la dixme des peuples. Ne soyez ni ambitieux ni vain. Exercez les œuvres de la miséricorde; c'est le plus noble emploi que vous puissiez faire de votre richesse. N'habitez pas loin des temples, afin que vous puissiez y entrer sans être apperçu. Lavez-vous souvent. Soyez frugal. N'approchez point de votre femme les jours de solemnités. Surpassez les autres dans la connoissance des sciences. Ne craignez que Dieu. Reprenez fortement les méchans: de quelque rang qu'ils soient, n'ayez aucune indulgence pour eux. Allez porter la vérité aux souverains: sachez distinguer la vraie révélation

de la fausse. Ayez toute consiance dans la bonté divine. Attendez le jour de sa manisestation, & soyez y toujours préparé. Gardez soigneu-sement le seu sacré; & souvenez-vous de moi jusqu'à la consommation des siecles, qui se sera

par le feu.

Des seites des mages. Quelque simple que soit un culte, il est sujet à des hérésies. Les hommes se divisent bien entreux sur des choses réelles, comment s'accorderoient-ils long-temps sur des objets imaginaires? Ils sont abandonnés à leur imagination, & il n'y a aucune expérience qui puisse les réunir. Les mages admettoient deux principes, un bon & un mauvais; l'un de la lumiere, l'autre des ténebres; étoient-ils co-éternels? Ou, y avoit-il priorité dans leur existence? Premier objet de discussion; premiere cause de haine, de trahison & d'anathème.

De la philosophie des mages. Elle avoit pour objet Dieu, l'origine du monde, la nature des chofes, le bien, le mal & la regle des devoirs. Le système de Zoroastre n'étoit pas l'ancien; cet homme profita des circonstances pour l'altérer, & faire croire au peuple tout ce qu'il lui plut. La distance des terres, les mensonges des Grecs, les fables des Arabes, les symboles & l'emphase des orientaux, rendent ici la matiere très-obscure.

Des Dieux des Perses. Ces nations adoroient le soleil; ils avoient reçu ce culte des Chaldéens & des Assyriens. Ils appelloient ce Dieu Mithras; ils joignoient à Mithras Orosmade & Arimane.

Mais il faut distinguer ici la croyance des hommes instruits, de la croyance du peuple. Le soleil étoit le Dieu du peuple; pour les théologiens, ce n'étoit que son tabernacle. Mais en remontant à l'origine, Mithras ne sera qu'un de ces bienfaiteurs des hommes, qui les rassembloient, qui les instruisoient, qui leur rendoient la vie plus supportable & plus sûre, & dont ils faisoient ensuite des Dieux. Celui des peuples d'orient s'appelloit Mithras. Son ame au sortir de son corps s'envola au soleil, & de-là le culte du soleil, & la divinité de cet astre.

On n'a qu'à jetter les yeux sur les symboles de Mithras pour sentir toute la sorce de cette conjecture. C'est un homme robuste; il est ceint d'un cimetere; il est couronné d'un tiare; il est assis sur un taureau, il conduit l'animal séroce, il le frappe, il le tue. Quel sont les animaux qu'on lui sacrisse? des chevaux. Quels compagnons lui donne-t-on? des chiens.

L'histoire d'un homme défigurée, est devenue un système de religion. Rien ne peut subsister entre les hommes sans s'altérer; il faut qu'un système de religion, fut-il rélevé, se corrompre à la longue, à moins qu'une autorité infaillible n'en assure la pureté. Supposons que Dieu fe montrât aux hommes sous la forme d'un grand spectre de seu, qu'élevé au dessus du globe qui tourneroit sous ses pieds, les hommes l'écoutassent en silence, & que d'une voix forte il leur dictât ses loix: croit-on que ces loix subsisteroient incorruptibles? croit-on qu'il ne ne vint pas un temps où l'apparition même fe révoquât en doute? Il n'y a que le séjour constant de la divinité parmi nous, ou par les miracles, ou par ses prophetes, ou par un représentant infaillible, ou par la voie de la conscience, ou par elle-même qui puisse arrêter

l'inconstance de nos idées en matiere de religion-Mithras est un & triple; on retrouve dans ce triple Mithras des vestiges de la trinité de Platon & de la nôtre.

Orosmade ou Horsmidas est l'auteur du bien: Arimane est l'auteur du mal : écoutons Léibnitz fur ces Dieux. Si l'on considere, dit le philosophe de Léipsic, que tous les potentats d'Asie se sont appelles Horsmidas, qu'Irmen, ou Hermen est le nom d'un Dieu ou d'un héros celto-scyte, on sera porté à croire que l'Arimane des Perses sut quelque conquérant d'occident, tels que furent dans la suite Gengis-Chan & Tamerlan, qui passa de la Germanie & de la Sarmatie dans l'Asse, à travers les contrées des Alains & des Massagetes, & qui fondit dans les états d'un Horsmidas, qui gouvernoit paisiblement ses peuples fortunés, & qui les défendit constamment contre les entreprises du ravisseur. Avec le temps l'un fut un mauvais génie, l'autre un bon; deux principes contraires qui sont perpétuellement en guerre, qui se désendent & se battent bien, & dont l'un n'obtient jamais une entiere supériorité fur l'autre. Ils se partagent l'empire du monde, le gouvernent, ainsi que Zoroastre l'établit dans sa conologie. Ajoutez à cela, qu'en effet au temps de Cyaxare, roi des Medes, les Scytes se répandirent en Asie.

Mais comment un trait historique si simple devint-il à sa longue une sable si compliquée? C'est qu'on transporta dans la suite, au culte, aux Dieux, aux statues, aux symboles religieux, aux cérémonies, tout ce qui appartenoit aux sciences, à l'astronomie, à la physique, à la chy-

mie, à la métaphysique & à l'histoire naturelses La langue religieuse resta la même; mais toutes les idées changerent. Le peuple avoit une religion & le prêtre un autre.

Principes du système de Zoroastre. Il ne faut pas confondre ce système renouvellé, avec l'ancien; celui des premiers mages étoit sort simple;

celui de Zoroastre se compliqua.

1. Il ne se fait rien de rien.

2. Il y a donc un premier principe, infini, éternel, de qui tout ce qui a été & tout ce qui est, est émané.

3. Cette émanation a été très-parfaite & trèspure. Il faut la regarder comme la causedu mouvement, de la chaleur & de la vie

4. Le feu intellectuel, très-parfait, très-pur, dont le soleil est le symbole, est le principe de

cette émanation.

5. Tous les êtres sont sortis de ce seu, les matériels & les immarériels. Il est absolu, nécessaire, infini; il se meut lui-même; il meut & anime tout ce qui est.

6. Mais la matiere & l'esprit étant deux natures diamétralement opposées, il est donc émané du seu originel & divin, deux principes subordonnés, ennemis l'un de l'autre, l'esprit

& la matiere, Orofmade & Arimane.

7. L'esprit plus voisin de sa source, plus pur, engendre l'esprit, comme la lumiere, la lu-

miere : telle est l'origine des dieux.

8. Les esprits émanés de l'océan infini de la lumiere intellectuelle, depuis Orosmade, jusqu'au dernier, sont & doivent être regardés comme des natures lucides & ignées.

9. En qualité de natures lucides & ignées, ils ont la force de mouvoir, d'entretenir, d'échauffer, de perfectionner; & ils font bons. Orofmade est le premier d'entr'eux; ils viennent d'Orofmade: Orofmade est la cause de toute perfection.

10. Le soleil, symbole de ses propriétés est son trône, & le lieu principal de sa lumiere

divine.

11. Plus les esprits émanés d'Orosmade s'éloignent de leur source, moins ils ont de pureté, de lumiere, de chaleur & de force motrice:

12. La matiere n'a ni la lumiere, ni la chaleur, ni force motrice; c'est la derniere émanation du feu éternel & premier. Sa distance en est infinie, aussi est-elle ténébreuse, inerte, solide & immobile par elle-même.

13. Ce n'est pas à ce principe de son émanation, mais à la nature nécessaire de son émanation, à sa distance du principe, qu'il faut attribuer ses défauts, suite nécessaire de l'ordre des

émanations, qui en font l'origine du mal.

14. Quoi qu'Arimane ne soit pas moins qu'Orosmade une émanation du seu éternel, ou de Dieu, on ne peut attribuer à Dieu ni le mal,

ni les ténebres de ce principe.

15. Le mouvement est éternel & très-parsait dans le seu intellectuel & divin; d'où il s'ensuit qu'il y aura une période à la fin de laquelle tout y retournera. Cet océan reprendra tout ce qui en est émané, tout, excepté la matiere.

16. La matiere ténébreuse, froide, immobile, ne sera point reçue à cette source de lumiere & de chaleur très-pure, elle restera, elle se mouvra, sans cesse agitée par l'action du principe

lumineux; le principe lumineux attaquera sans cesse les ténebres, qui lui résisteront, & qu'elle associblira peu-à-peu, jusqu'à ce qu'à la suite des siecles atténuée, divisée, éclairée autant qu'elle peut l'être, elle approche de sa nature spirituelle.

17. Après un long combat, des alternatives infinies, les ténebres seront chassées de la matiere; ses qualités mauvaises seront détruites; la matiere même sera bonne, lucide, analogue à son principe, qui la réabsorbera, & d'où elle émanera de rechef, pour remplir tout l'espace & se répandre dans l'univers. Ce sera le regne de la sélicité parsaite.

Voilà le système oriental, tel qu'il nous est parvenu après avoir passé, au sortir des mains des Mages, entre celles de Zoroastre, & de celles-ci, entre les mains des Pythagoriciens, des Stoiciens, des Platoniciens, dont on y reconnoît

le ton & les idées.

Ces philosophes le porterent à Cosroès. Auparavant la fainteté en avoit été constatée par des miracles à la cour de Sapor; ce n'étoit alors

qu'un manichéisme affez simple.

Le sadder, ouvrage où la doctrine zoroastrique est exposée, emploie d'autres expressions; mais c'est le même sond. Il y a un Dieu: il est un, très-saint: rien ne lui est égal: c'est le Dieu de puissance & de gloire. Il a créé dans le commencement un monde d'esprits purs & heureux, au bout de trois mille ans, sa volonté, lumiere resplandissante, sous la forme de l'homme. Soixante & dix anges du premier ordre l'ont accompagnée; & elle a crée le soleil, la lune, les étoiles & les ames des hommes. Après trois au-

tres male ans. Dieu créa au dessus de la lune un

monde inférieur, plein de matiere.

Des Dieux & des temples. La doctrine de Zoroastre les rejettoit aussi. La premiere chose que Xercès fit en Grece, ce fut de détruire les temples & les statues. Il fatisfaisoit aux préceptes de la religion; & les Grecs le regardoient sans doute comme un impie. Xercès en usoit ainsi, dit Cicéron, ut parietibus excluderentur Dii, quibus esse deberent omnia patientia & libera, pour briser les prisons des Dieux. Les sectateurs du culte des mages ont aujourd'hui la même aversion pour les idoles.

Abrégé des prétendus oracles de Zoroastre. Il y a des Dieux, Jupiter en est un. Il est très-bon. Il gouverne l'univers. Il est le premier des Dieux. Il n'a point été engendré. Il existe de tous les temps. Il est le pere des autres Dieux. C'est le

grand, le vieil ouvrier.

Neptune est l'aîné de ses fils. Neptune n'a point eu de mere. Il gouverne sous Jupiter. Il a créé le ciel.

Neptune a eu des freres; ces freres n'ont point

eu de mere. Neptune est au dessus d'eux.

Les autres Dieux ont été tirés de la matiere, sont nés de Junon. Il y a des démons au desfous des Dieux.

Le soleil est le plus vieux des enfans que Jupiter ait eu de leur mere. Le soleil & Saturne président à la génération des mortels; aux titans & aux Dieux du tartare.

Les Dieux prennent soin des choses d'ici-bas, ou par eux-mêmes, ou par des ministres subalternes, selon les loix générales de Jupiter, les Dieux subalternes exécutent ce qu'il y a de mieux.

L'univers est éternel. Les premiers Dieux nés de Jupiter, & les seconds n'ont point eu de commencement, n'auront point de fin; ils ne constituent tous ensemble qu'une sorte de tout.

Le grand ouvrier qui a pu faire le tout, le mieux qu'il étoit possible, l'a voulu, & il n'a

manqué a rien.

Il conserve & conservera éternellement le tout immobile & sous la même forme.

L'ame de l'homme, alliée aux Dieux, est immortelle. Le ciel est son séjour: elle y est & elle

y retournera.

Les Dieux l'envoyent pour animer un corps, conserver l'harmonie de l'univers, établir le commerce entre le ciel & la terre, & lier les parties de l'univers entr'elles, & l'univers avec les Dieux.

La vertu doit être le but unique d'un être lié

avec les Dieux.

Le principe de la félicité principale de l'hom-

me est dans la portion immortelle & divine.

Suite des oracles ou fragmens. Nous les exposons dans la langue latine, parce qu'il est presque impossible de les rendre dans la nôtre.

Unitas dualitatem genus; Dyas enim apud eam sedet, & intellectuali luce fulgurat, inde trinitas, & hac trinitas in toto mundo lucet & gubernat omnia.

Voilà bien Mithras, Orosmade & Arimane; mais sous la sorme du christianisme. On croiroit, en lisant ce passage, entendre le commencement de l'évangile selon saint Jean.

Deus fons fontium, omnium matrix, continens omnia, unde generatio varie se manifestantis mate-

riæ,

ria, unde tractus præter insiliens cavitatibus mundorum, incipit deorsum tendere radios admirandos.

Galimathias, moitié Chrétien, moitié Plato-

nicien & Cabalistique.

Deus intellectualem in se ignem proprium comprehendens, cuncta persicit & mente tradit secundâ; sicque omnia sunt ab uno igne progenita, parte genita lux.

Ici le platonisme se mêle encore plus évidem-

ment avec la doctrine de Zoroastre.

Meus patris striduit, intelligens indefesso consilio; omniformes idea fonte verò ab uno evolantes exsilierunt, & divisa intellectualem ignem sunt nacta.

Proposition toute platoniqué, mais embarrassée

de l'allégorie & du verbiage oriental.

Anima existens, ignis splendens, vi patris immortalis manet & vitæ domina est, & tenet mundi multas plenitudines, mentem enim imitatur; sed habet congenitum quid corporis.

Il est incroyable en combien de façons l'esprit inquiet se replie. Ici on apperçoit des vestiges du

léibnitianifme.

Opifex qui fabricatus est mundum, erat ignis moles, qui totum mundum ex igne & aqua & terra & aere omnia composuit.

Ces élémens étoient regardés par les Zoroaftriens comme les canaux matériels du feu élé-

mantaire.

Oportet te festinare ad lucem & patris radios, unde missa est tibi anima multam induta lucem, mentem enim in anima reposuit & in corpore deposuit.

Icil'expression est de Zoroastre, mais les idées

font de Platon.

Tome III.

Non deorsum prorsus sis est nigritantem mundum, eui profunditas semper insida substracta est & hædes, circum quæque nabilis squallidus, idolis gaudens, amens præceps, tortuosus, cæcum, profundum, semper convolvens, semper tegens obscurum eorpus iners & spiritu carens, & osor lucis mundus & tortuosa sluenta, sub quâ multi erahuntur.

Galimathias, mélancholique, prophétique &

fybillain.

Quære animi canalem, unde aut quo ordine servus factus corporis, in ordinem à quo effluxisti, iterum resurgas.

C'est la descente des ames dans le corps, se-

lon l'hypothese platonicienne.

Cogitatio igne tota primum habet ordinem; mortalis enim ignis proximus factus, à Deo lumen habebit.

Puisqu'on vouloit faire passer ces fragmens sous le nont de Zoroastre, il falloit bien revenir au principe igné.

Luna cursum & astrorum progressum & strepitum dimittu, semper currit opere necessitatis; astrorum pro-

gressus tui gratia non est editus.

Ici l'auteur a perdu de vue la doctrine de Zoroastre, qui est toute astrologique; & il a dit quelque chose de sensé.

Natura suadet esse dæmones puros, & mala mate-

ria germinia, utilia & bona, &c.

Ces démons n'ont rien de commun avec le magianisme; & il sont sortis de l'école d'Alexandrie.

Philosophie morale des Perses. Ils recommandoient la chasteté, l'honnêteté, le mépris des voluptés corporelles, du faste, de la vengeance des injures; ils désendoient le vol; il faut craindre; résléchir; consulter la providence dans ses actions; suir le mal, embrasser le bien; commencer le jour par tourner ses pensées vers l'être suprême; l'aimer, l'honorer, le servir; regarder le soleil quand on le prie de jour, la lune quand on s'adresse à lui de nuit; car la lumiere est le symbole de leur existance & de leur présence; les mauvais génies aiment les ténebres.

Il n'y a rien dans ces principes qui ne foit conforme au sentiment de tous les peuples, & qui appartienne plus à la doctrine de Zoroastre, que

d'aucun autre philosophe.

L'amour de la vérité est la fin de tous les systèmes philosophiques, & la pratique de la vertu, la fin de toutes les législations: & qu'importe par quel principe on y soit conduit?



## PHILOSOPHIE

## DES PHÉNICIENS.

VOICI un peuple intéressé, turbulent, inquiet, qui ose le premier s'exposer sur des planches fragiles, traverser les mers, visiter les nations, lui porter ses connoissances & ses productions, prendre les leurs, & faire de sa contrée le centre de l'univers habité. Mais les entreprises hardies ne se forment point sans l'invention des sciences & des arts. L'astronomie, la géométrie, la méchanique, la politique sont donc fort anciennes chez les Phéniciens.

Ces peuples ont eu des philosophes & même de nom. Moschus ou Mochus est de ce nombre. Il est dit de Sidon. Il n'a pas dépendu de Possidonius qu'on ne dépouils Leucippe & Démocrite de l'invention du système atomique en faveur du philosophe phénicien; mais il y a mille autorités qui réclament contre le témoignage de

Possidonius.

Après le nom de Moschus, c'est celui de Cadmus qu'on rencontre dans les annales de la philosophie phénicienne. Les Grecs le sont fils du roi Agénor; les Phéniciens plus croyables sur un homme de leur nation, ne nous le donnent que comme un intendant de sa maison. La mythologie dit qu'il se sauva de la cour d'Agénor avec Harmonie, célebre joueuse de slûte, qu'il aborda dans la Grece, & qu'il y sonda une colonie. Nous n'examinerons pas ce qu'il peut y avoir de vrai & de saux dans cette sable. Il est

certain qu'il est l'inventeur de l'alphabet grec, & que ce service seul exigeoit que nous en fissions ici quelque mention.

Il y eut entre Cadmus & Sanchoniaton, d'autres philosophes; mais il ne nous reste rien

de leurs ouvrages.

Sanchoniaton est très-ancien. Il écrivoit avant l'ére troienne. Il touchoit au temps de Moyse. Il étoit de Biblos. Ce qui nous reste de ses ouvrages est supposé. Voici son système de cosmogonie.

L'air ténébreux, l'esprit de l'air ténébreux & le cahos sont les principes premiers de l'univers.

Ils étoient infinis, & ils ont existé longtemps avant qu'aucune limite les circonscrivit.

Mais l'esprit anima ses principes; le mêlange se sit; les choses se lierent; l'amour naquit & le monde commenca.

L'esprit ne connut point la génération. L'esprit liant les choses engendra mot.

Mot est, selon quelques-uns, le limon; selon d'autres, la putréfaction d'une masse aqueuse.

Voilà l'origine de tous les germes, & le principe de toutes les choses; de-là sortirent des animaux privés d'organes & de sens qui devinrent avec le temps des êtres intelligens, contemplateurs du ciel; ils étoient sous la forme d'œuss.

Après la production de mot suivit celle du

soleil, de la lune & des autres astres.

De l'air éclairé par la mer & échauffé par la terre, résulterent les vents, les nuées & les pluies.

Les eaux furent séparées par la chaleur du soleil, & précipitées dans leurs lieux; & il y eut des éclairs & du tonnere.

A ce bruit les animaux assoupis sont réveillés;

ils sortent du limon & remplissent la terre, l'air & la mer, mâles & semelles.

Les *Phéniciens* sont les premiers d'entre les hommes; ils ont été produits du vent & de la nuit.

Voilà tout ce qui nous a été transmis de la philosophie des Phéniciens. C'est bien peu de chose, seroit-ce que l'esprit de commerce est contraire à celui de la philosophie? Seroit-ce qu'un peuple qui ne voyage que pour s'enrichir, ne songe guere à s'instruire? Je le croirois volontiers. Que l'on compare les essaims incroyables d'Européens qui sont passés de notre monde dans celui que Colomb a découvert, avec ce que nous connoissons de l'histoire naturelle des contrées qu'ils ont parcourues, & l'on jugera. Que demande un commerçant qui descend de son vaisseau sur un rivage inconnu; est-ce, quel Dieu adorez-vous? avez-vous un roi? quelles sont vos loix ? Rien de cela. Mais avez-vous de l'or ? des peaux ? du coton ? des épices ? Il prend ces substances, il donne les siennes en échange; & il recommence cent fois la même chose sans daigner seulement s'informer de ce qu'elles sont, comment on les recueille. Il fait ce qu'elles lui produiront à son retour. Voilà le commerçant Hollandois. Et le comerçant François? Il demande encore; vos femmes sont-elles jolies?



#### DE LA

### PHILOSOPHIE MODERNE

Et de la guerre littéraire, entre les Platoniciens & les Aristotéliciens.

ABRICIUS a développé très-distinctement cette querelle philosophique dans sa bibl. grac. tom. X. Mais M. Boivin, dans les mém. de l'accad. des inscript. tom. III. en a donné un détail encore plus exact, & dont voici le précis.

Ce fut vers le milieu du quinzieme siecle que s'alluma l'espece de guerre civile des Platoniciens & des Aristotéliciens entre les philosophes grecs, qui florissoient alors en assez bon nombre à Venise, à Florence, à Rome, & dans le reste de l'Italie.

Gémiste Phléton, homme savant, l'un des beaux génies de son siecle, & grand platonicien, entreprit de décrier Aristote, qui dominoit depuis long-temps dans les écoles d'occident, où les philosophes arabes avoient sort accrédité sa philosophie. Il publia d'abord un petit livre sous le titre de différence des sentimens d'Aristote & de Platon. Il ne se borna pas dans cet écrit, qui a été imprimé, à marquer la dissérence qu'il y a entre l'ûne & l'autre philosophie, à présérer Platon à Aristote, mais il déchira impitoyablement ce dernier.

Il fut attaqué par trois hommes également il-

lustres. Le premier nommé George Scholarius; qui fut depuis patriarche de Constantinople, connu sous le nom de Gennadius, s'appliqua particuliérement à faire voir que les principes d'Aristote s'accordoient beaucoup mieux que ceux de Platon avec la théologie chrétienne. Nous n'avons de cet ouvrage de Gennade, que ce que Phléton lui-même nous en a conservé dans l'écrit, intitulé: Réponse aux raisons que Scholarius a alléguées pour la défense d'Aristote. Cette réponse n'a point été imprimée, mais elle se trouve en diverses bibliotheques. Phléton y parle à son adversaire avec toute l'aigreur d'un homme piqué au vif, & avec toute la hauteur d'un maître, qui fait la leçon à un écolier. Gennadius attendit une occasion favorable pour y répondre; elle se présenta peu de temps après, & il ne la laissa pas échapper. Il sut que Phléton composoit un livre à l'imitation de la république de Platon, & que dans ce livre il prétendoit établir un nouveau système de religion, & une théologie purement païenne. Il laissa-là Platon & Aristote, & attaqua directement l'auteur du nouveau système, l'accusant de vouloir renverfer la religion chrétienne, & rétablir le paganisme. Phléton, effrayé de cette accusation, n'ofa publier son livre, & il le tint caché tant ou'il vécut.

Après sa mort, Démétrius, prince grec de la famille des Paléologues, chez qui apparemment ce livre avoit été déposé, le sit mettre entre les mains de Gennade, pour lors patriarche, qui le parcourut promptement, & le condamna au seu. On a une lettre de Gennade à Jean l'Exar-

que, où ce fait est raconté tout au long, & où la doctrine contenue dans le livre de Phléton est résutée. Quoique la censure du livre de Phléton, publiée par Gennade, n'attaque directement ni Platon, ni les Platoniciens, on voit bien cependant que le patriarche a eu dessein de justifier ce qu'il avoit écrit autresois contre la philosophie de Platon, & de montrer combien la lecture des livres de ce philosophe étoit dangereuse, puisqu'elle avoit tellement gâté l'esprit de Gémiste, qu'elle lui avoit fait naître l'idée extravagante de résormer le gouvernement & la

religion.

Théodore Gaza fut le second des adversaires de Phléton, qui écrivirent directement contre lui. Mais George de Crète, connu sous le nom de Trébisonde, commença par attaquer le cardinal Bessarion, qui raconte lui-même l'origine de cette querelle dans fon apologie de Platon. Voici le fait. Aristote, dans le second livre de sa physique, dit que tout ce que fait la nature, elle le fait pour quelque fin; & que cependant elle ne fait rien à dessein, c'est-à-dire, avec préméditation, avec connoissance, avec raison. Cette these ayant été attaqué par Phléton, qui prétendoit avec Platon que la nature n'a rien fait qu'avec raison & avec prudence, Gaza prit le parti d'Aristote, & en écrivit au cardinal Bessarion. Le cardinal, qui étoit disciple de Phléton, & qui le consultoit tous les jours sur des matieres de philosophie, sit une réponse très-succinte, où expliquant les termes dont Platon & Aristote se sont servis, il montra que ces deux philosophes n'étoient pas si éloignés de sentiment qu'ils paroissoient. George de Trébisonde en vouloit depuis long temps à Bessarion, parce qu'il lui avoit préséré Gaza, & par la même raison il en vouloit à ce dernier dont la réputation lui faisoit ombrage. La réponse de Bessarion, sur la question dont nous venons de parler, lui étant tombée entre les mains, il seignit de croire que cet écrit étoit de Gaza; & l'ayant résuté, il ossensa

également Bessarion, Gaza & Phléton.

La querelle s'étant échauffée, d'autres Grecs de moindre considération y entrerent. Michel Apostolius, attaché à Bessarion, écrivit contre Gaza & contre Aristote; son écrit, dit M. Boivin, n'étoit qu'un tissu d'injures grossieres, & une déclamation de jeune homme, qui décidé hardiment sur des matieres qu'il n'entend pas. Andronic, surnommé Calliste, ou fels de Calliste, y sit une réponse. M. Boivin ne croit pas qu'il nous reste rien de ces deux pieces; mais si l'on doit s'en rapporter à M. Fabricius, l'écrit d'Apostolius se trouve en manuscrit dans la bibliotheque impériale, & dans la bodléienne. Quoi qu'il en soit, on en fit peu de cas; au lieu que la réponse d'Andronic fut approuvée par les personnes de bon goût, & sur-tout par Nicolas Secondain, homme de beaucoup d'esprit, qui le témoigna à Andronic lui-même par une lettre qu'il lui écrivit, datée de Viterbe, du 5 de Juin 1462. Il parle de l'ouvrage d'Apostolius comme d'un livre rempli d'injures & de calomnies; & de celui d'Andronic avec de grands éloges.

Andronic, péripatéticien sage & modéré, envoya l'écrit d'Apostolius avec sa réponse au cardinal Bessarion, protecteur des *Platoniciens*, se

soumettant entiérement à ce qu'il plairoit au cardinal de décider sur les questions proposées. Bessarion, après avoir lu & examiné avec attention ces deux nouvelles pieces, condamna Apoltolius, & approuva fort les réponses d'Andronic. On a dans un manuscrit de la bibliotheque du roi de France, deux lettres de même date fur ce fujet, toutes deux de Bessarion. La premiere adressée à Andronic, n'est que l'enveloppe de la seconde, qui est fort ample & adresfée à Apostolius; elle est datée des bains de Viterbe le 19 Mai 1462. M. Boivm l'a donnée toute entiere, en françois d'abord, & ensuite en grec & en latin. Elles contient d'éxcellentes lecons touchant la vénération que l'on doit avoir pour les grands hommes qui ont inventé & perfectionné les arts & les sciences, & sur-tout pour ceux dont la réputation est en quelque facon consacrée par l'approbation constante de tous les siecles.

Comme sa longueur nous empêche de l'insérer ici toute entiere, nous nous contenterons d'en rapporter quelques traits par lesquels le lecteur pourra juger du reste. » Ce n'est point, » dit-il, par des injures, c'est par des raisons » solides & convainquantes que l'on doit dé- » fendre ses amis, & combattre ses adversaires ». Il le censure ensuite d'avoir maltraité Théodore Gaza. » J'ai soussert avec peine que vous accu- » sasser d'ignorance un homme aussi savant que » l'est Théodore. Mais, ajouta-t-il, que vous » ayez traité aussi indignement Aristote même, » Aristote notre guide & notre maître en tout » genre d'érudition; que vous ayez osé lui dire

» des injures groffieres, le nommer ignorant, » ingrat, & l'accuser de mauvaise foi.... Je ne » crois pas qu'il y ait d'audace pareille à celle-" là. Je voudrois, ajoute le cardinal, lorsque » Phléton attaqua Aristote, lorsque d'autres at-» taquent les deux princes des philosophes » (Platon & Aristote, ) je voudrois, dis-je, » que cela se fit avec toute la modération » qu'Aristote a gardée lorsqu'il a contredit » ceux qu'il a précedé... & nous qui, en com-» paraison de ces grands hommes, ne sommes » que de très-petits personnages, nous ayons la » hardiesse de les traiter d'ignorans, d'une manie-» re incivile.... En vérité, cette conduite est bien » étrange & bien infensée ». Il feroit à souhaiter qu'on répétât souvent ces leçons de respect pour les grands hommes.

Dans le temps que cette lettre fut écrite, Gémiste Phléton étoit extrêmement vieux, & demeuroit dans le Péloponese, où il s'étoit retiré, depuis plusieurs années. Son grand âge, & le crédit de Scholarius son ennemi, qui étoit devenu patriarche de Constantinople, ne lui permettoient pas de défendre sa cause aussi vivement qu'il l'avoit fait dans le commencement. Cependant ses ennemis mêmes, ou le craignoient encore, ou le respectoient. A peine fut-il mort, qu'ils se déchaînerent aussi-tôt contre Platon & contre lui. George de Trébisonde publia en latin: comparaison de Platon & d'Aristote, comparatio Platonis & Aristotelis, Venet. 1523. in-8°. Il ne se peut rien de plus amer & de plus violent que cet ouvrage; c'est, dit M. Boivin, un déluge de bile, & de la bile la plus noire con-

tre Platon & ses défenseurs.

Un écrit de cette nature ne pouvoit manquer de faire beaucoup de bruit chez les *Platoniciens*; auffi le cardinal Bessarion crut devoir le résuter dans le traité qui parut à Venise en 1516, in-

fol. & qui est divisé en quatre livres.

Ce fut dans ce temps-là que l'ouvrage de Phléton sut censuré par Gennade, à cause des impiétés & du paganisme dont ce patriarche prétendoit qu'il étoit rempli. L'ouvrage de Phléton, condamné par Gennade, étoit intitulé en grec, traité des loix, en trois livres. L'auteur le proposoit d'y donner une théologie conforme à celle de Zoroastre & de Platon; une morale philosophique & stoicienne; un plan de république formé sur celui de Lacédémone; adouci par les principes de Platon, une forme de culte & de cérémonies religieuses; un système physique tiré principalement d'Aristote; enfin, des regles pour vivre heureusement. Leon Allatius regrette fort la perte de cet ouvrage; il foutient que le dessein de l'auteur n'étoit nullement de renverser la religion chrétienne, mais seulement de développer le système de Platon, & d'éclaircir ce que lui & les autres philosophes avoient écrit sur les matieres de religion & de politique.

Au reste, le livre du cardinal Bessarion essaça les mauvaises idées que celui de George de Trébisonde avoit données de Platon & de sa philosophie. Les sectateurs mêmes d'Aristote revinrent de leur prévention contre Platon. Les invectives cesserent de part & d'autre, & la paix regna pendant plusieurs années contre les philosophes des

deux fectes.

# PHILOSOPHIE

#### DEPLATON

JE toutes les secles qui sortirent de l'école de Socrate, aucune n'eut plus d'éclat, ne fut aussi nombreuse, ne se soutint aussi long-temps que les platonisme. Ce fut comme une religion que les hommes professerent depuis son établissement, sans interruption, jusqu'à ces derniers temps. Elle eut un sort commun avec le reste de connoissances humaines, elle parcourut les différentes contrées de l'Asie, de l'Afrique & de l'Europe, y entrant à mesure que la lumiere v poignoit, & s'en éloignent à mesure que les ténebres s'y réformoient. On voit Platon marcher d'un pas égal avec Aristote, & partageant l'attention de l'univers. Ce sont deux voix également éclatantes qui se font entendre, l'une dans l'ombre des écoles, l'autre dans l'obscurité des temples. Platon conduit à sa suite l'éloquence. l'enthousiasme, la vertu, l'honnêteté, la décence & les graces. Aristote a la méthode à sa droite. & le syllogisme à sa gauche : il examine, il divise, il distingue, il dispute, il argumente, tandis que son rival semble prophétiser.

Platon naquit à Ægine: il sut allié par Ariston son pere à Codrus, & par sa mere Périctioné à Solon. Le septieme de Thargelion de la quatre-vingt-septième Olympiade, jour de sa naissance, sut dans la suite un jour de sête pour les philosophes. Ses premieres années surent employées aux exercices de la gymnastique, à la

pratique de la peinture, là l'étude de la musique, de l'éloquence & de la poésse dithyrambique, épique & tragique: mais ayant comparé ses vers avec ceux d'Homere, il les brûla & se livra

tout entier à la philosophie.

On dit qu'Apollon, épris de la beauté de sa mere Périctione, habita avec elle, & que notre philosophe dût le jour à ce Dieu. On dit qu'un spectre se reposa sur elle, & qu'elle conçut cet enfant sans cesser d'être vierge. On dit qu'un jour Ariston & sa femme sacrifiant aux muses sur le mont Hymette, Périctioné déposa le jeune Platon entre des myrtes, où elle le retrouva environné d'un essaim d'abeilles, dont les unes voltigeoient autour de sa tête, & les autres enduisoient ses levres de miel. On dit que Socrate vit en songe un jeune cigne s'échapper de l'autel qu'on avoit confacré à l'amour dans l'académie, se reposer sur ses genoux, s'éléver dans les airs, & attacher par la douceur de son chant les oreilles des hommes & des Dieux; & l'orsqu'Ariston présenta son fils à Socrate, célui-ci s'écria : je reconnois le cigne de mon songe. Ce sont autant de sictions que des auteurs graves n'ont point rougi de débiter comme des vérités, & qu'il y auroit peut-être du danger a contredire, si Platon étoit le fondateur de quelque fystême religieux adopté.

Il s'attacha dans sa jeunesse à Cratile, à Héraelite. Socrate, sous lequel il étudia pendant huit ans, lui reconnut bientôt ce goût pour le syncrétisme, où cette espece de philosophie qui, cherchant à concilier entr'elles des opinions oppo-

sées, les adultere & les corrompt.

Il n'abandonna point son maître dans la persécution. Il se montra au milieu de ses juges; il entreprit son apologie; il offrit sa fortune pour qu'il sût sursis à sa condamnation; mais ceux qui lui avoient sermé la bouche par leurs clameurs lorsqu'il se désendoit, rejetterent ses offres, &

Socrate but la ciguë.

La mort de Socrate laissa la douleur & la terreur parmi les philosophes. Ils se résugierent à
Mégare chez le dialecticien Euclide, où ils attendirent un temps moins orageux. De-là Platon
passa en Egypte, où il visita les prêtres; en Italie,
où il s'initia dans la doctrine de Pythagore; il vit
à Cyrene le géometre Théodore, il ne négligea
aucun moyen d'augmenter ses connoissances. De
retour dans Athenes, il ouvrit son école: il choisit
un gymnase environné d'arbres, & situé sur les
consins d'un fauxbourg; ce lieu s'appelloit l'académie; on lisoit a l'entrée, on n'est point admis ici
sans être géometre.

L'académie étoit voisine du Céramique. Là il y avoit des statues de Diane, un temple, & les tombeaux de Thrasibule, de Périclès, de Chabras, de Phòrmion, & de ceux qui étoient morts à Marathon, & des monumens de quelques hommes qui avoient bien mérité de la république, & une statue de l'amour, & des autels consacrés à Minerve, à Mercure, aux Muses & Hercule, à Jupiter, à Apollon & aux trois graces, & l'ombre de quelques platanes antiques. Platon laissa cette partie de son patrimoine en mourant à tous ceux qui aimeroient le repos, la solitude,

la méditation & le silence.

Platon ne manqua pas d'auditeurs. Speusippe, Xénocrate

Xénocrate & Aristote assisterent à ses leçons. Il forma Hydéride, Lycurgue, Démosthene & Isocrate. La courtisane Lasthénie de Mantinée fréquenta l'académie; Axiothée de Phliase s'y rendoit en habit d'homme. Ce fut un concours de personnes de tout âge, de tout état, de tout sexe, & de toute contrée. Tant de célébrité ne permit pas à l'envie & à la calomnie de rester assoupies: Xénophon, Antisthene, Diogene, Aristippe, Æchine, Phédon s'éleverent contre lui, & Athénée s'est plû à transmettre à la postérité les imputations odieuses dont on a cherché à flétrir la mémoire de Platon; mais une ligne de son ouvrage suffit pour faire oublier & ses défauts, s'il en eut, & les reproches de ses ennemis. Il semble qu'il soit plus permis aux grands hommes d'être méchans. Le mal qu'ils commettent passe avec eux; le bien qui résulte de leurs ouvrages dure éternellement; ils ont affligé leurs parens. leurs amis, leurs concitoyens, leurs contemporains; je le veux, mais ils continuent d'instruire & d'éclairer l'univers. J'aimerois mieux Bacon grand auteur & homme de bien; mais s'il faut. opter, je l'aime mieux encore grand homme & fripon, qu'homme de bien & ignoré: ce qui eut été le mieux pour lui & pour les siens, n'est pas le mieux pour moi : c'est un jugement que nous portons malgré nous. Nous lisons Homere, Virgile, Horace Cicéron, Milton, le Tasse, Corneille, Racine, & ceux qu'un talent extraordinaire a placés sur la même ligne, & nous ne songeons guere à ce qu'ils ont été. Le méchant est lous la terre, nous n'en avons plus rien à craindre; ce qui reste après lui de bien, subsiste & Tome III.

nous en jouissons. Voilà des lignes vraies, que j'écris à regret; car il me plairoit bien davantage de troubler le grand homme qui vit tranquille sur la malsaisance, que de l'en consoler par l'oubli que je lui en promets; mais après tout, cette éponge des siecles sait honneur à l'espece humaine.

Platon fut un homme degénie, laborieux, continant & fobre, grave dans son discours & dans son maintien, patient, affable; ceux qui s'offensent de la liberté avec laquelle son banquet est écrit, en méconnoissent le but; & puis il n'est pas moins important pour juger les mœurs, que pour juger les ouvrages, de remonter aux temps & de se transporter sur les lieux; nous sommes moins ce qu'il plaît à la nature qu'au moment où nous naissons.

Il s'appliqua toute sa vie à rendre la jeunesse infruite & vertueuse. Il ne se mêla point des affaires publiques. Ses idées de législation ne quadroient pas avec celles de Dracon & de Solon : il parloit de l'égalité de fortune & d'autorité qu'il est difficile d'établir, & peut-être impossible de conserver chez un peuple. Les Arcadiens, les Thébains, les Cyrénéens, les Syracusains, les Crétois, les Eléens, les Pyrrhéens, & d'autres qui travailloient à réformer leurs gouvernemens l'appellerent; mais trouvant ici une répugnance invincible à la communauté générale de toute choses, de la férocité, de l'orgueil, de la sussifiance, trop de richesses, trop de puisfance, de difficultés de toute espece, il n'alla point, il se contenta d'envoyer ses disciples: Dion, Pithon & Héraclide qui avoient puisé

dans son école la haine de la tyrannie, en affranchirent, le premier la Sicile, les deux autres la Thrace. Il fut aimé de quelques souverains. Les souverains ne rougissoient point alors d'être philosophes. Il voyagea trois fois en Sicile; la premiere, pour connoître l'isle & voir la chaudiere de l'Etna; la seconde, à la sollicitation de Denis & des Pythagoriciens qui avoient espéré que son éloquence & sa sagesse pourroient beaucoup sur les esprits. Ce sut aussi l'objet de la troisieme visite qu'il fit à Denis. De retour dans Athenes, il se livra tout entier aux muses & à la philosophie. Il jouit d'une santé constante & d'une longue vie, récompense de sa frugalité; il mourut âgé de 81 ans, la premiere de la cent-huitieme olympiade. Le Perse Mythridate lui éleva une statue, Aristote un autel: on confacra par la solemnité le jour de sa naifsance, & l'on frappa des monnoies à son effigie. Les fiecles qui se sont écoulés, n'ont fait qu'accroître l'admiration qu'on avoit pour ses ouvrages. Son style est moyen entre la prose & la poésie : il offre des modeles en tout genre d'éloquence: celui qui n'est pas sensible aux charmes de ses dialogues, n'a point de goût. Personne n'a fu établir le lieu de la scene avec plus de vérité, ni mieux soutenir ses caracteres. Il a des momens de l'enthousiasme le plus sublime. Son dialogue de la fainteté est un chef-d'œvre de finesse; son apologie de Socrate en est un véritable d'éloquence. Ce n'est pas à la premiere lecture qu'on faisit l'art & le but du banquet; il y a plus à profiter pour un homme de génie dans une page de cet auteur, que dans mille volumes

de critique. Homere & Platon attendent encore un traducteur digne d'eux: il professa la double doctrine. Il est difficile, dit-il, dans le Timée. de remonter à l'auteur de cet univers, & il seroit dangereux de publier ce qu'on en découvriroit. Il vit que le doute étoit la base de la véritable science; aussi tous ses dialogues respirentils le sceptiscisme. Ils en ressemblent d'autant plus à la conversation : il ne s'ouvrit de ses véritables sentimens qu'à quelques amis. Le fort de son maître l'avoit rendu circonspect; il sut partisan iusqu'à un certain point du filence pythagorique; il imita les prêtres de l'Egypte, les mortels les plus taciturnes & les plus cachés. Il est plus occupé à réfuter qu'à prouver, & il échappe presque toujours à la malignité du lecteur à l'aide d'un grand nombre d'interlocuteurs qui ont alternativement tort & raison. Il appliqua les mathématiques à la philosophie; il tenta de remonter à l'origine des choses, & il se perdit dans ses spéculations; il est souvent obscur; il est peut-être moins à lire pour les choses qu'il dit, que pour la maniere de les dire; ce n'est pas qu'on ne rencontre chez lui des vérités générales d'une philosophie profonde & vraie. Parle-t-il de l'harmonie générale de l'udivers, celui qui en fut l'auteur emprunteroit sa langue & ses idées.

#### De la philosophie de Platon.

Il disoit : le nom de sage ne convient qu'à Dieu, celui de philosophe sussit à l'homme.

La fagesse a pour objet les choses intelligibles; la science, les choses qui sont relatives à Dieu & à l'ame quand elle est séparée du corps. La nature & l'art concourent à former le

**p**hiloíophe,

Il aime la vérité dès son ensance, il a de la mémoire & de la pénétration, il est porté à la tempérance, il se sent du courage.

Les choses sont ou intelligibles ou actives,

& la science est ou théorique ou pratique.

Le philosophe qui contemple les intelligibles,

imite l'être suprême.

Ce n'est point un être oisif; il agira, si l'occa-

sion s'en présente,

Il saura prescrire des loix, ordonner une république, appaiser une sédition, amender la vieillesse, instruire la jeunesse.

Il ne néglige ni l'art de parler, ni celui d'ar-

ranger ses pensées.

Sa dialectique, aidée de la géométrie, l'élevera au premier principe, & déchirera le voile qui couvre les yeux aux barbares.

Platon dit que la dialectique est l'art de diviser, de définir, d'inférer & de raisonner ou d'argu-

menter.

Si l'argumentation est nécessaire, il l'appelle apodectique; si elle est probable, épichérématique; si imparsaite ou inthimématique, réthorique; si

fausse, sophismatique.

Si la philosophie contemplative s'occupe des êtres fixes, immobiles, constans, divins, existans par eux-mêmes, & causes premieres des choses, elle prend le nom de théologie; si les astres & leurs révolutions, le retour des substances à une seule, la constitution de l'univers sont ses objets, elle prend celui de philosophie naturelle; si elle envisage les propriétés de la matiere, elle s'appelle mathématique.

C 3

La philosophie pratique est ou morale, ou domestique, ou civile; morale, quand elle travaille à l'instruction des mœurs; domestique, à l'économie de la famille; civile, à la conservation de la république.

#### De la dialectique de Platon.

La connoissance de la vérité naît de la sensation, quoiqu'elle n'appartienne point à la sensa-

tion, mais à l'esprit; c'est l'esprit qui juge.

L'esprit ou l'entendement a pour objet les chofes simples, intelligibles par elles-mêmes, constantes ou qui sont telles qu'on les conçoit, ou les choses sensibles, mais qui échappent à l'organe ou par leur mobilité qui sont en vicissitude ou inconstantes; & il y a science & opinion; sciences des premieres, opinions des secondes.

La sensation est une affectation de l'ame conséquente à quelque impression faite sur le corps.

La mémoire est la permanence de la forme recue dans l'ententendement en consequence de la sensation.

Si le témoignage de la mémoire se confirme par celui de la sensation, il y a opinion; s'ils se

contredifent, il y a erreur.

L'ame humaine est une table de cire, où la nature imprime son image; la pensée est l'entretien de l'ame avec elle-même; le discours est l'énonciation extérieure de cet entretien.

L'intelligence est l'acte de l'entendement appli-

qué aux premiers objets intelligibles.

L'intelligence comprend ou les intelligibles qui

Iui sont propres & qui étoient en elle, & elle les comprend avant que l'ame fût unie au corps, ou les mêmes objets: mais après son union avec le corps, alors l'intelligence s'appelle connoissance naturelle.

Cette connoissance naturelle constitue la réminiscence qu'il ne faut pas confondre avec la mémoire; la mémoire est des choses sensibles;

la réminiscence est des intelligibles.

Entre les objets intelligibles, il y en a de premiers, comme les idées; de secondaires, comme les attributs de la matiere, ou les especes qui ne peuvent être séparées. Pareillement, entre les objets sensibles, il y en a des premiers, comme la blancheur, & les autres abstraits; de secondaires comme le blanc, & les autres concrets.

L'entendement ne juge point des objets intelligibles premiers, sans cette raison qui fait la science. C'est de sa part un acte simple, une appréhension pure & sans discours. Le jugement des objets intelligibles secondaires suppose, ainsi que le jugement des abstraits; mais il y a sensation.

On est à ce qu'il y a de vrai & de faux dans la spéculation, à ce qu'il y a de propre & d'é-

tranger aux actions, dans la pratique.

C'est la raison innée du beau & du bon, qui rend le jugement pratique: cette raison innée est comme une regle dont nous saisons constamment l'application pendant la vie.

Le dialecticien s'occupera d'abord de l'essen-

ce de la chose, ensuite de ses accidens.

Il commencera par définir, diviser, résoudre; puis il inférera & raisonnera. Qu'est-ce que la division? C'est la distribution d'un genre en especes, d'un tout en parties, d'accidens en sujets, de sujets en accidens. On ne parvient à la notion de l'essence, que par ce moyen.

Qu'est-ce que la définition? Comment se faitelle? En partant du genre, passant à la différence la plus prochaine, & descendant de-là à

l'espece.

Il y a trois sortes de résolutions: l'une qui remonte des sensibles aux intelligibles; une seconde qui procéde par voie de démonstration; une

troisieme par voie de supposition.

Il faut que l'orateur connoisse l'homme, les différences de l'espece humaine, les formes diverses de l'énonciation, les motifs de persuasion, & les avantages des circonstances : c'est-là ce qui constitue l'art de bien dire.

Il ne faut pas ignorer la maniere dont le so-

phisme prend le caractere de la vérité.

La connoissance des mots & la raison de la dénomination ou l'étimologie, ne sont pas étrangeres à la dialectique,

#### De la philosophie contemplative de Platon, & premiérement de sa théologie.

Il y a deux causes des choses, l'une dont elles sont; l'autre par laquelle elles sont. Celle-ci est Dieu; l'autre est la matiere. Dieu & la matiere sont éternels & également indépendans, quant à leur essence, à leur existence.

La matiere est infinie en étendue & en durée.

La matiere n'est point un corps, mais tous

les corps font d'elle.

Il y a dans la matiere une force aveugle, bruste, nécessaire, innée, qui la meut témérairement, & dont elle ne peut être entiérement dépouil-lée. C'est un obstacle que Dieu même n'a pu surmonter. C'est la raison pour laquelle il n'a pas sait ce que l'on conçoit de mieux. De-là, tous les défauts & tous les maux. Le mal est nécessaire, il y en a le moins qu'il est possible.

Dieu est un principe de bonté opposé à la méchanceté de la matiere. C'est la cause par laquelle tout est; c'est la source des êtres existans par eux-mêmes, spirituels & parfaits; c'est le principe premier; c'est le grand ouvrier; c'est

l'ordinateur universel.

Il est difficile à l'entendement de s'élever jusqu'à lui. Il est dangereux à l'homme de divulguer ce qu'il en a conçu.

On peut évidemment montrer son existance &

ses attributs.

Elle se maniseste à celui qui s'interroge luimême, & à celui qui jette quelques regards attentis sur l'univers.

Dieu est une raison incorporelle qu'on ne sai-

sit que par la pensée.

Il est libre, il est puissant, il est sage; il dispose de la matiere, autant que l'essence de celle-ci le permet.

Il est bon; un être bon & inaccessible à l'envie: il a donc voulu que tout sut bon; qu'il n'y eût de mal que celui qu'il pouvoit empêcher.

Qu'est-ce qui l'a dirigé dans l'ordination du monde? Un exemplaire éternel qui étoit en lui.

qui y est, & qui ne change point.

Cet exemplaire éternel, cette raison premiere des choses, cette intelligence contient en elle les exemplaires, les raisons & les causes de toutes les autres : ces exemplaires sont éternels par eux-mêmes, immanens; & les modeles de l'efsence des choses passageres & changeantes.

Lorsque Dieu informa la matiere, lorsqu'il voulut que le monde fût, il y plaça une ame.

Il y a des Dieux incréés; il y en a de pro-

duits.

Ceux-ci ne font par leur nature ni éternels, ni immortels, ni indissolubes; mais ils durent & dureront toujours par une acte de la volonté divine, qui les conserve & qui les conservera.

Il y a des démons dont la nature est moyen-

ne entre celle des Dieux & de l'homme.

Ils transmettent ce qui est de Dieu à l'homme, & ce qui est de l'homme à Dieu. Ils portent nos prieres & nos sacrifices en haut; ils descendent en bas les graces & les inspirations.

L'être éternel, les Dieux au dessous de lui, mais éternels comme lui; les Dieux produits, les démons, les hommes, les animaux, les êtres matériels, la matiere, le destin; voilà la chaîne

univerfelle.

#### De la physique de Platon.

Rien ne se fait sans cause. L'ouvrier a en soi le modèle de fon ouvrage; il a les yeux fur ce modele en travaillant : il en réalise l'idée.

Puisque le monde est, il est par quelque principe.

C'est un grand automate.

Il est un, parce qu'il est tout.

Il est corporel, visible & tangible; mais on ne voit rien sans seu, on ne touche point sans solidité. Il n'y a point de solidité sans terre; Dieu produisit d'abord le seu & la terre, ensuite l'eau qui servit de moyen d'union entre la terre & le seu.

Puis il anima la masse.

L'ame ordonna, la masse obéit, la masse sut sensible. L'ame dissusé échappa aux sens: on ne

la conçut que par son action.

Il voulut que l'ame du monde fût éternelle; que la masse du monde sût éternelle; que le composé de l'ame & de la masse sût éternel. Mais comment attacha-t-il l'éternité à un tout produit & répugnant par sa nature à cet attribut? Ce sut par une image mobile de la durée, que nous appellons le temps. Il tira cette image de l'éternité qui est une, & il en revêtit le monde

Les corps ont de la profondeur; la profondeur est composée de plans; les plans se résolvent tous au triangle: les élémens sont donc triangulaires.

La plus solide des figures, c'est le cube. La terre est cubique; le seu est pyramidal; l'air est en octaédre, l'eau est en icosaédre.

Les figures, les nombres, les mouvemens, les puissances furent coordonnées de la maniere la plus convenable à la nature de la matiere.

Le mouvement est un : il appartient à la grande intelligence, il se distribue en sept especes.

Le mouvement ou la révolution circulaire du monde est un esset de la présence du mouvement en tout & par-tout.

Le monde a ses périodes. A la confommation de ces périodes, il revient à son état d'origine, & la grande année recommence.

La lune, le soleil & le reste des astres ont été formés pour éclairer la terre & mesurer la durée.

L'orbe au dessus de la terre, est celui de la lune. L'orbe au dessus de la lune est celui du so-leil.

Un orbe général les emporte tous d'un commun mouvement, tandis qu'ils se meuvent chacun en des sens contraires au mouvement général.

Cette terre qui nous nourrit est suspendue par le pole. C'est le séjour de la lumiere & des ténebres. C'est la plus ancienne des divinités produites dans la prosondeur du ciel.

La cause premiere abandonna la production des animaux aux Dieux subalternes. Ils imiterent sa vertu génératrice: elle avoit engendré les Dieux; les Dieux engendrerent les animaux.

De-là Platon descend à la formation des autres corps.

### De l'ame selon Platon, ou de sa psyhcologie.

Dieu ayant abandonné la formation de l'homme aux Dieux subalternes, il versa dans la masse générale ce germe immortel, divin, qui devoit en être extrait, & anima l'être destiné à connoître la justice, & à offrir des sacrifices.

Ce germe fut infecté par son union avec la matiere. De-là l'origine du mal moral, les passions, les vices, les vertus, la douleur, les châtimens, les peines & les récompenses à venir.

L'ame a trois parties différentes, & chacune de ses parties a son séjour; une partie incorruptible placée dans la tête, une partie concupiscente placée dans le cœur, une partie animale placée entre le diaphragme & l'ombilic. Celle-ci préside aux fonctions animales; la précédente aux pasfions, supérieure à la raison.

L'ame est immortelle. Elle est le principe du mouvement: elle se meut & meut le reste. Elle est Rélément de la vie; elle s'occupe de choses permanentes, éternelles, immortelles, analogues à fa nature: elle se rappelle les connoissances qu'elle avoit avant que d'être unie au corps.

Avant que de les enfermer dans ce fépulcre. il a dit que si elles obéissoient sidelement aux loix de la nécessité & du destin auxquels il les soumettoit, elles seroient un jour récompensées d'un bonheur sans fin.

Voyez ce qu'il dit de la formation du corps dans le dialogue que nous avons déja cité.

Platon regardoit les mathématiques, comme la fource la plus propre à accoutumer l'homme aux généralités & aux abstractions, & à l'élever des choses sensibles aux intelligibles.

- Il s'en manquoit baucoup qu'il méprisat l'astronomie & la musique; mais la perfection de l'entendement & la pratique de la vertu étoient toujours le dernier terme auquel il les rapportoit.

Ce fut un théosophe par excellence.

De la philosophie pratique de Platon, & premiérement de sa morale.

Dieu est le souverain bien.

La connoissance & l'imitation du souverain biene est la plus grande sélicité de l'homme.

Ce n'est que par l'ame que l'homme peut ac-

quérir quelque similitude avec Dieu.

La beauté, la fanté, la force, les richesses, les dignités ne sont des biens que par l'usage qu'on en fait: ils rendent mauvais ceux qui en abusent.

La nature a doué de certaines qualités sublimes ceux qu'elle a destinés à la condition de philosophe. Ils seront un jour assis à la table des Dieux: c'est-là qu'ils connoîtront la vérité, & qu'ils riront de la folie de ceux qui se laissent jouer par des simulacres.

Il n'y a de bon que ce qui est honnête.

Il faut préférer à tout la vertu, parce que c'est une chose divine: elle ne s'apprend point, Dieu la donne.

Celui qui fait être vertueux, fait être heureux au milieu de l'ignominie, dans l'exil, malgré la mort & ses terreurs.

Donnez tout à l'homme, excepté la vertu;

yous n'aurez rien fait pour son bonfieur.

Il n'y a qu'un grand précepte , c'est de s'assimiler à Dieu.

On s'assimile à Dieu par degrés, & le premier c'est d'imiter les bons génies, & d'avoir leur prudence, leur justice & leur tempérance.

Il faut être persuadé de la matiere actuelle de sa condition, & regarder le corps comme une prison dont l'ame tirée par la mort, passera à la connoissance de la nature essentielle & vraie; si l'homme a été heureusement né, s'il a reçu une éducation, des mœurs, des sentimens conformes à la loi générale, & s'il a pratiqué les maximes de la sagesse.

L'effet nécessaire de ces qualités sera de se séparer des choses humaines & sensibles, & de s'attacher à la contemplation des intelligibles.

Voilà la préparation au bonheur : on y est initié

par les mathématiques.

Les pas suivant consistent à dompter ses pasfions, & à s'accoutumer à la tâche du philosophe, ou à l'exercice de la vertu.

La vertu est la meilleure & la plus parsaite affection de l'ame qu'elle embellit, & où elle afsied la constance & la fermeté, avec l'amour de la vérité dans la conduite & les discours, seulpu avec les autres.

Chaque vertu a sa partie de l'ame à laquelle elle préside; la prudence préside à la partie qui raisonne; la sorce à la partie qui s'irrite; la tem-

pérance à la partie qui desire.

La prudence est la connoissance des biens, des maux & des choses qui tiennent le milieu; la force est l'observation légitime d'un décret doux ou pénible; la tempérance est l'assujettissement des passions à la raison. La justice est une harmonie particuliere de ces trois vertus, en conséquence de laquelle chaque partie de l'ame s'occupe de celle qui lui est propre, de la maniere la plus consorme à la dignité de son origine; la raison commande, & le reste obéit.

Les vertus sont tellement enchaînées entr'elles, qu'on ne peut les séparer : celui qui péche est déraisonnable, imprudent & ignorant. Il est impossible que l'homme soit en même-temps pru-

dent, intempérant & pusillanime.

Les vertus sont parfaites: elles ne s'augmentent & ne se diminuent point: c'est le caractere du vice.

La paffion est un mouvement aveugle de l'ame frappée d'un objet bon ou mauvais.

Les passions ne sont point de la partie raisonnable, aussi naissent-elles & passent-elles malgré nous.

Il y a des passions sauvages & séroces, il y

en a de douces.

La volupté, la douceur, la colere, la commifération, sont du nombre des ces dernieres; elles sont de la nature de l'homme, elles ne commencent à être vicieus qu'en devenant excessives.

Les passions sauvages & séroces ne sont pas dans la nature, elles naissent de quelque dépravation particuliere. Telle est la misantropie.

Dieu nous a rendu capables de plaisir & de

peine.

Il y a des peines de corps, des peines d'ame, des peines injustes, des peines outrées, des peines raisonnables, des peines mesurées, des peines contraires au bien, & d'autres qui lui sont conformes.

L'amitié est une bienveillance réciproque qui rend deux êtres également soigneux, l'un du bonheur de l'autre; égalité qui s'établit & se conserve par la conformité des mœurs.

L'amour est une espece d'amitié.

Il y a trois sortes d'amour; un amour honteux & brutal, qui n'a d'objet que la volupté corporelle; un amour honnête & céleste, qui ne regarde qu'aux qualités de l'ame; un amour moyen, qui se propose la jouissance de la beauté de l'ame & du corps.

#### De la politique de Platon.

Les fonctions des citoyens dans la république; semblables à celles des membres du corps, se réduiront à la garder, à la désendre & à la servir. Les gardiens de la république veillent & commandent; les désenseurs prennent les armes & se battent; ses serviteurs sont répandus dans toutes les autres professions.

La république la plus heureuse est celle où le souverain, philosophe, connoît le premier bien.

Les hommes vivront misérables, tant que les philosophes ne regneront pas, ou que ceux qui regnent, privés d'une sorte d'inspiration divine, ne

feront pas philosophes.

La république peut prendre cinq formes différentes; l'aritocratie, où un petit nombre de nobles commandent; la timocratie, où l'on obéit à des ambitieux; la démocratie, où le peuple exerce la fouveraineté; l'oligarchie, où elle est confiée à quelques-uns; la tyrannie ou l'administration d'un seul, la plus mauvaise de toutes.

Si l'administration peche, il faut la corriger; c'est l'usage d'un nombre d'hommes de toute âge & de toute condition, dont les dissérens inté-

rêts se balanceront.

L'usage commun des femmes ne peut avoir lieu

que dans une république parfaite.

La vertu de l'homme politique confiste à diriger ses pensées & ses actions au bonheur de la république.

#### Des successeurs de Platon.

Ceux qui succéderent à Platon ne prosesse:

rent point tous rigoureusement sa dostrine. La philosophie soussirit disserentes altérations, qui dissinguerent l'académie en ancienne, moyenne, nouvelle & derniere. L'ancienne sut de vrais Platoniciens, au nombre desquels on compte Speusippe, Xénocrate, Polemon, Cratès & Crantor. La moyenne, de ceux qui retinrent ses idées, mais qui éleverent la question de l'imbécillité de l'entendement humain, & de l'incertitude de nos connoissances, parmi lesquels on nomme Arcéssilais, Lacyde, Carnéade, Clitomaque, & qui se divisa dans la suite en quatrieme & cinquieme; celle-ci sous Philon & Charmide; celle-là sous Antiochus.

#### De l'académie premiete ou ancienne, ou des vrais Platoniciens,

De Speusippe.

Ce philosophe occupa la chaire de Platon; son oncle; ce sut un homme d'un caractere doux; il prit plus de goût pour Lasshénie & pour Axiothée, ses disciples, qu'il ne convenoit à un philosophe valétudinaire. Un jour qu'on le portoit à l'académie sur un brancart, il rencontra Diogene, qui ne répondit à son falut qu'en lui reprochant la honte de vivre dans l'état misérable où il étoit. Frappé de paralysie, il se nomma pour successeur Xénocrate. On dit qu'il mourut entre les bras d'une semme. Il exigea un tribut de ses auditeurs. Il aima l'argent. Il avoit composé des poëmes; on les lui saisoit réciter en le payant, quoiqu'ils sussent peu conformes aux bonnes mœurs. Au reste, on peut rabattre de

tes imputations odieuses, qui n'ont d'autres garans que le témoignage de Denis de Syracuse. qui avoit hai, perfécuté & calomnié Platon 🕉 qui peut-être n'en usa pas avec plus d'équité pour Speusippe, parent de Platon, ennemi de la tyrannie. & ami de Dion, que les terreurs de Denis tenoit en exil. Aristote acheta les ouvrages de Speufippe, trois talens, somme exhorbitante, mais proportionnée apparamment au mérite qu'il y attachoit, ou à la haine qu'il portoit au platonisme, sorte de philosophie qu'il avoit médité d'éteindre à quelque prix & par quelque moyen que ce fût. Speufippe s'occuppa à remarquer ce que les sciences avoient de commun. à les rapprocher, & à les éclairer les unes par les autres. Il marcha fur les traces de Pythagore : il distingua les objets en sensibles & en intellectuels. & il comparoît les sens aux doigts expérimentés d'une joueuse de flûte. Du reste, il pensa sur le bonheur, sur la vérité, sur la vertu & la république, comme Platon, dont il difféta moins par les idées que par l'expression.

Kénocrate naquit dans le cours de la 95° olympiade; il eut l'intelligence lente & pesante. Platon le comparoît à un ane paresseux qui avoit besoin d'éperons, & Aristote à un cheval sougeux à qui il falloit un mors. Il avoit les mœurs dures, l'extérieur rebutant, & son maître lui répétoit sans cesse de facrisser aux graces. Il se comparoît lui-même à un vase dont le col étoit étroit, qui recevoit difficilement, mais qui retenoit bien. Il montra bien à la cour de Denis qu'il étoit capable d'attachement & de reconnoissance, en disant avec hardiesse au tyran.

qu'on ne disposoit point de la tête de Platon sans avoir auparavant disposé de celle de Xénocrate. Il se conforma rigoureusement à la discipline & à la doctrine de l'académie; il représenta Platon par la pureté de ses mœurs & la gravité de son maintien, & de ses discours. Telle sut l'opinion qu'on eut de sa véracité, qu'appellé en témoignage, les juges le dispenserent du serment. Envoyé en ambassade à Philippe de Macédoine, les présens de ce souverain ne le tenterent point, & il refusa constamment de conférer avec lui secrétement. Il servoit utilement sa patrie en d'autres circonstances non moins importantes, sans qu'il en coûtât rien à son intégrité. Il rémit à Alexandre la plus grande partie des cinquantes talens qu'il lui nit offrir; il n'est pas surprenant, après ces marques de désintéressement, qu'il sût pauvre, & qu'il ne se trouvât pas en état de payer le tribut qu'on exigeoit dans Athenes de ceux qui voyageoient; maisil l'est beaucoup, que faute de payement ces Athéniens, dont il avoit si bien mérité l'estime, l'aient vendu, & qu'il m'ait été rendu à la patrie que par la bienfaisance de Démétrius de Phalere. qui le racheta. Phyrné, qui avoit fait gageure avec quelques jeunes libertins qu'elle le corromproit, eût perdu la haute opinion de ses charmes, le préjugé qu'elle avoit conçu de la foiblesse de Xénocrate, & la somme qu'elle avoit déposée; mais elle retira son argent, en disant qu'elle s'étoit engagée à émouvoir un homme, mais non une statue. Il falloit que celui qui résistoit à Phyrné sût ou passât pour impuissant. On crut de Xénocrate qu'il s'étoit assuré de lui-

même, en se détachant des organes destinés à la volupté, long-temps avant que de passer la nuit à côté de la célebre courtisane. Les enfans même le respectoient dans les rues, & sa présence suspendoit leurs jeux! Ce sut un homme silencieux. Il disoit qu'il s'étoit quelque lois répenti d'avoir parlé, jamais de s'être tu. Il se distingua par sa clémence, par sa sobriété, & toutes les yertus qui caractérisent l'homme de bien & le philosophe. Il vécut de longues années sans aucun reproche. Il éloigna de son école, comme un vase sans anses, celui qui ignoroit la géométrie, l'astronomie & la musique. Il définit la réthorique comme Platon. Il divisa la philosophie en logique, physique & morale. Il prétendit qu'il falloit commencer la dialectique par le traité des mots. Il distingua les objets en sensibles, intelligibles & composés, & la connoissance en science, sensation & opinion. Il rapporta sa doctrine des Dieux à celle des nombres, à la monade ou l'unité qu'il appella Dieu, au nombre deux, dont il fit une divinité femelle, & à l'impair qui fut Jupiter, Il admit des puissances subakternes, tels que le ciel & les astres; & des démons diffus dans toutes la masse de l'univers. & adorés parmi les hommes sous les noms de Junon, de Neptune, de Pluton & Cérès. Selon lui, l'ame qui se meut d'elle-même sut un nombre. Il imagina trois denses différens; il composa les étoiles & le soleil de seu, & d'un premier dense; la lune d'un air particulier & d'un second dense. L'ame ne fut succeptible ni de densité, ni de rareté. Il disoit, tout ce qui est, est ou bien ou mal, ou indifférent; la vertu est présérable à la vie, le plus grand des biens

&c. il mourut âgé de 82 ou 83 ans.

Polémon fut un de ces agréables débauchés. dont la ville d'Athenes fourmilloit. Un jour qu'il sortoit au lever du soleil de chez une courtisane avec laquelle il avoit passé la nuit, ivre d'amour & de vin, les cheveux épars, les pieds chancelans, ses vêtemens en désordre, la poitrine nue, ses brodequins tombans & à moitié détachés, une couronne en lambeaux, & placée irréguliérement sur sa tête, il apperçut la porte de l'école de Xénocrate ouverte; il entra; Il s'affit, il plaisenta le philosophe & ses disciples. Les idées qu'on avoit-là du bonheur, quadroient peu avec celle d'un jeune homme qui auroit donné sa vie pour un verre de vin de Chio & un baiser de sa maîtresse. Xénocrate ne se déconcerta point; il quitta le sujet dont il entretenoit ses auditeurs, & se mit à parler de la modestie & de la tempérance. D'abord la gravité du philosophe abattit un peu la pétulance du jeune libertin; bientôt elle le rendit attentif. Polémon se tut, écouta, sut touché, rougit de de son état; & on le vit, à mesure que le philosophe parloit, embarrassé, se baisser surtivement, rajuster son prodequain, ramener ses bras nus sous son manteau, & jetter loin de lui sa couronne. Depuis ce moment il professa la vie la plus austere; il s'interdit l'usage du vin; il s'exerca à la fermeté, & il réussit au point que, mordu à la jambe par un chien enragé, il conserva sa tranquillité au milieu d'une soule de personnes que cet accident avoit rassemblées, & qui en étoient frappées de terreur. Il aima la solisude autant qu'il avoit aimé la dissipation. Il se retira dans un petit jardin, & ses disciples se bâtirent des chaumieres autour de la sienne. Il su chéri de son maître & de ses disciples, & honoré de ses concitoyens. Il sorma Crantor, Cratès le stoicien, Zénon & Arcésilais. Sa philosophie sut pratique. Il saut plus agir, disoit-il, que spéculer; vivre selon la nature; imiter Dieu; étudier l'harmonie de l'univers, & l'introduire dans sa conduite. Il mourut de ptisse dans un âge sort avancé.

Cratès l'athénien succéda à Polémon, son maître & son ami. Jamais deux jeunes hommes ne surent unis d'un lien plus solide & plus doux que ceux-ci. Ils eurent les mêmes études, les mêmes exercices, les mêmes amusemens, les mêmes sentimens, les mêmes vertus, les mêmes mœurs; & quand ils moururent, ils surent enfermés dans un même tombeau. Cratès écrivit de la philosophie, composa des pieces de théatre, & laissa des harangues. Arcésilaüs & Bion le boristhénite, se distinguerent dans son école. Il y eut plusieurs philosophes de son nom, avec lesquels il ne faut pas le consondre.

Crantor occupa l'académie après Polémon. Il fut philosophe & poète dramatique. Son ouvrage de luctu eut beaucoup de réputation. Cicéron nous en a transmis les idées principales dans son livre de la confolation. Sa doctrine ne différa guere de celle de Platon. Il disoit: la vie de l'homme est un long tissu de miseres que nous nous faisons à nous-mêmes, ou auxquelles la nature nous a condamnés. La fanté, la volupté & les richesses sont des biens, mais d'un prix sort

différent. L'absence de la douleur est un avantage qui coûte bien cher : on ne l'obtient que de la sérocité de l'ame ou de la stupeur du corps. L'académie ancienne ou premiere finit à Crantor.

#### De l'académie moyenne.

Arcéfilaiis ou Arcéfilas en est le fondateur. Il naquit la premiere année de la cent seizieme olympiade; il apprit les mathématiques sous Autolique, la musique sous Xaate, la géométrie fous Hypponique, l'art oratoire & la poésie sous différens maîtres; enfin, la philosophie dans l'école de Théophraste, qu'il quitta pour entendre Aristote, qu'il quitta pour entendre Polémon. Il professa dans l'académie après la mort de Crantor. Ce fut un homme éloquent & persuasif. Il ménageoit peu le service dans ses disciples, cependant il en eut beaucoup. Il les aima; il les sécourut dans le besoin. Sa philosophie ne sut pas austere. Il ne se cacha point de son goût pour les courtisanes, Théodorie & Philete. On lui reproche aussi le vin & les beaux garçons. A en juger par la constance qu'il montra dans ses douleurs de la goutte, il ne paroît pas que la volupté eût amolli son courage. Il vécut loin des affaires publiques, renfermé dans son école. On lui fait un crime de ses liaisons avec Hiéroclès. Il mourut en délire âgé de 75 ans. Il excita la jalousie de Zénon, d'Hyéronimus le péripatéticien, & d'Epicure. La philosophie académique changea de face sous Arcésilas. Pour se former quelque idée de cette révolution, il faut fe rappeller.

1. Que les académiciens n'admettoient aucune science certaine des choses sensibles ou de la matiere, être qui est dans un flux & un changement perpétuel; d'où ils inféroient la modestie dans les afsertions, les précautions dans les préjugés, l'examen, la patience & le doute.

2. Qu'ils avoient la double doctrine, l'ésotérique & l'exotérique; qu'ils combattoient les opinions des autres philosophes dans leurs leçons publiques, mais qu'ils n'exposoient leurs propres

sentimens que dans le particulier.

3. Qu'au temps où Socrate parut, Athenes étoit insectée de sophistes, & que Socrate ne trouva pas de meisseur moyen de détromper ses concitoyens de ces hommes vains, que d'affecter l'ignorance & le doute, que de les interroger sur ce qu'il savoit mieux qu'eux, que de les embarrasser, & que de les couvrir de ridicule.

4. Que ce doute affecté de Socrate, devint dans quelques-uns de ses disciples le germe d'un doute réel, sur les sens, sur la conscience & sur l'expérience, trois témoignages auxquels Socrate

en appelloit fans cesse.

5. Qu'il en résulta une sorte de philosophie incommode, inquisitive, épineuse, qui sut enseignée principalement dans les écoles dialectiques, mégariques & érétriarques, où la sureur de disputer pour & contre subsista très-long-temps.

6. Que Platon, homme d'un goût fain, d'un jugement, d'un génie élevé & profond, sentit bientôt la frivolité de ces disciplines scholastiques, se tourna vers des objets plus importans, & songea à rappeller dans l'usage de la raison une sorte de sobriété, distinguant entre les objets

de nos réflexions ceux qu'il nous étoit permis de bien connoître, & ceux sur lesquels nous ne

pouvions jamais qu'opiner.

7. Qu'au temps d'Arcéfilas, de Xénocrate & d'Aristote, il s'éleva une école nouvelle où l'on combattoit tous les systèmes connus, & où l'on élevoit sur leurs débris la doctrine de la foiblesse absolue de l'entendement humain, & de l'incertitude générale de toutes nos connoissances.

8. Qu'au milieu de cette foule de sectes opposées, la philosophie de Platon commença à souffrir quelque altération; que le silence sur la doctrine ésotérique avoit été mal gardé; que ce qu'on en avoit saissé transpirer étoit brouillé & consus dans les esprits, & qu'on pensa qu'il valloit mieux désaprendie ceux qui étoient mal instruits, que d'instruire ceux qu'on ne trouveroit peut-être pas assez dociles.

Voilà ce qui détermina Arcésilas à revenir à la méthode de Socrate, l'ignorance affectée, l'ironie & le doute. Socrate l'avoit employé contre les sophistes; Arcésilas l'employa contre les semi-philosophes, platoniciens ou autres. Il dit donca

## Principes de la philosophie d'Arcésilas.

On ne peut rien savoir, si ce n'est la chose que Socrate s'étoit réservée, c'est qu'on ne sait rien; encore cette chose, là même est-elle incertaine.

Tout est caché à l'homme; il ne voit rien; il ne conçoit rien. Il ne faut donc ni s'attacher à aucune école, ni professer aucun système, ni rien assirmer, mais se contenir & se garan-

fir de cette témérité courante, avec laquelle on affure les choses les plus inconnues; on débite comme des vérités les choses les plus fausses.

Il n'y a rien de plus honteux dans un être qui a de la raison, que d'assurer & d'approuver

avant que d'avoir entendu & compris.

Un philosophe peut s'élever contre tous les autres, & combattre leurs opinions par des raisons au moins aussi fortes que celles qu'ils avancent en preuves.

Le sens est trompeur, La raison ne mérite pas

qu'on la croie,

Le doute est très-raisonnable quant aux questions de la philosophie; mais il ne faut pas l'é-

tendre aux choses de la vie.

D'où l'on voit qu'un académicien de l'académie moyenne, ou un sceptique, différent trèspeu; qu'il n'y a pas un cheveu de différence entre le système de Pirthon & celui d'Arcésilas; qu'Arcésilas ne permettoit pas qu'on appliquât ses principes à la justice, au bien, au mal, aux mœurs & à la société; mais qu'il les regardoit seulement comme des instrumens très-incommodes pour l'orgueil dogmatique des sophistes de son temps,

Lacyde de Cyrene embrassa la doctrine d'Arcésslas. Il étoit établi dans les jardins de l'académie la quatrieme année de la 134° olympiade. Il y prosessa pendant 24 ans. Il eut peu de disciples. On l'abandonna pour suivre Epicure. On préséra le philosophe qui prêchoit la volupté de l'ame & de sens, à celui qui décrioit la lumiere de l'une & le témoignage des autres; & puis il n'avoit ni cette éloquence, ni cette subtilité, ni cette vigueur avec laquelle Arcésilas avoit porté le trouble parmi les dialectiques, les Stoiciens & les Dogmatiques. Lacyde céda sa place à ses deux disciples, Télecle & Evrande. Evrande eut pour successeur Egésine de Pergame, & celui-ci Carnéade, qui sui le ches de l'académie nouvelle.

De l'académie nouvelle, ou troisseme, quatrieme & cinquieme.

Les Athéniens furent un peuple folâtre, où les poëtes ne perdoient aucune occasion de jetter du ridicule sur les philosophes, où les philosophes s'occupoient à faire sortir l'ignorance des poëtes, & à les rendre méprisables, & où le reste de la nation les prenoit les uns & les autres au mot, & s'en amusoit; de-là cette multitude de mauvais contes qu'Athénée & Diogene de Laërce, & ceux qui ont écrit devant & après eux de l'histoire littéraire de la Grece, nous ont transmis. Il faut convenir qu'une philosophie qui ravaloit l'homme au dessous de la bête, en le dépouillant de tous les moyens de connoître la vérité, étoit un sujet excellent de plaisanterie pour des gens oisses & méchans.

olympiade. Il étudia la dialectique fous le Stoicien Diogene; aussi disoit-il quelquesois dans la dispute: ou je vous tiens, ou Diogene me rendra mon argent. Il fut un de ceux que les Athéniens envoyerent à Rome à l'occasion du sac d'Orope. Son éloquence étoit rapide & violente; celle de Critolais, solide & sorte; celle de Diogene, sobre & modeste. Ces trois hommes parlerent devant les Romains & les étonnerent. Carnéade disputa de la justice pour & contre en présence de Galba & de Caton le censeur : & Cicéron dit des raisons que Carnéade opposa à la notion du juste & de l'injuste, qu'il n'ose se promettre de le détruire, trop heureux s'il parvient à les émousser & à rassurer les loix & l'administration publique dont le philosophe gree a ébranlé les fondemens. Quoi qu'il en soit, Carnéade fut un imprudent. Son sujet étoit malchoisi; & il n'étoit pas à présumer que les graves magistrats Romains supportassent un art qui rendroit problématiques les vérités les plus importantes. Comment Caton le censeur eut-il la patience d'écouter celui qui accusoit de fausseté la mesure intérieure des actions? Ce Carnéade sur un homme terrible.

Il réunit en même-temps la fubtilité, la force, la rapidité, l'abondance, la science, la profondeur; en un mot, toutes les qualités avec lesquelles on dispose d'un auditeur. Ses principes different peu de ceux d'Arcésilas. Selon lui:

Nous n'avons aucun moyen incontestable de reconnoître la vérité, ni la raison, ni les sens, ni l'imagination; il n'y a rien, ni en nous, ni hors de nous qui ne nous trompe.

Il n'y a aucun objet qui affecte deux hommes de la même maniere, ou le même homme en deux momens différens.

Aucun caractere absolu de vérité, ni relatif à l'objet, ni relatif à l'affection.

Comment se rapporter à une qualité aussi inconstante que l'imagination?

Point d'imagination sans la sensation, point de

raison sans l'imagination. Mais si les sens trompent, si l'imagination est insidele, ou s'ils disent vrai, & qu'il n'y ait aucun moyen certain de s'assurer des cas où ils ne trompent pas, que penser de la raison?

Tous les axiomes de Carnéade se réduisent à décrier la mémoire, l'imagination, les sens &

la raison.

D'où il s'ensuit que la doctrine de l'académie moyenne sut à peu près la même que celle de l'académie nouvelle.

Et que l'académie différoit du pirrhonisme, en ce qu'elle laissoit au philosophe la vraisemblance & l'opinion. L'académicien disoit, videre mihi videor, & le pirrhonien, nihil videre mihi videor.

Carnéade ne reconnoissoit point l'existence des Dieux; mais il soutenoit contre les Stoiciens que tout ce qu'ils en débitoient étoit vague & incertain.

Il raisonnoit de la même maniere sur le destini Il démontroit qu'il y a des choses en notre puissance; d'où il concluoit la fausseté de la concaténation générale, & l'impossibilité même pour Apollon de rien prédire des actions de l'homme.

Il faisoit consister le bonheur à imiter la nature, à suivre ses conseils, & à jouir de ses pré-

fens.

Le Carthaginois Clitomaque succèda à Carnéade; il entra dans l'académie la deuxieme année de la 162<sup>e</sup>. olympiade, &t l'occupa environ 30 ans. Celui-ci sut tout-à-fait pirrhonien; il ne laissa pas même au philosophe le choix entre les choses plus ou moins vraisemblables. Il sit une Enigme également inexplicable de l'homme & de la nature. Il décria & l'observation, & l'expérience, & la dialectique qu'il comparoît à la lune qui croît & décroît.

Philon étudia plusieurs années sous Clitomacue, Charmidas lui succéda, & l'académie cessa

à Antiochus l'Ascalonite.

Les académies premiere, moyenne & nouvelle, eurent des sectateurs chez les Romains.

Le platonisme se renouvella sous les empereurs. On nomme parmi ces nouveaux platoniciens Thrasile de Mende, qui vécut sous les regnes d'Auguste & de Tibere, Théon de Smyrne, Alcinous, l'hermaphrodite ou l'ennuque Favorinus, qui se distingua sous Trajan & sous Adrien, parce qu'étant Gaulois, il parla grec: ennuque il su accusé d'adultere, rival en philosophie de l'empereur, il conserva sa liberté & sa vie; Calvisus Taurus qui parut du temps d'Antonin le pieux; Lucius Apullée, l'auteur du conte de l'âne d'or; Atticus, qui sut contemporain de l'empereur philosophe Marc-Aurele Antonin; Numenius d'Apamée, Maxime de Tyr, sous Commode, Plutarque & Gallien.

Ce fut alors que le platonisme engendra l'é-

clectisme.

Le christianisme commençoit à s'établir.

Cette philosophie s'éteignit ainsi que toutes les autres connoissances, & ne se renouvella qu'au temps où les Grecs passerent en Italie. Le premier nom que l'on trouve parmi les restaurateurs de la doctrine de Platon, est celui de George Gémistas Plitho; il vivoit à la cour de Michel Paleologue; douze ans avant le concile de Flo-

rence, qui fut tenu sous Eugene IV l'an 1438, & auquel il assista avec Théodore Gaza & Bessarion. Il écrivit un livre des loix que le patriarche de Constantinople Gennade sit brûler après la mort de l'auteur.

Bessarion sut disciple de Gémistus, & sectateur du platonisme. La vie de Gémistus & de Bessarion appartient plus à l'histoire de l'église

qu'à celle de la philosophie.

Mais personne dans ce temps ne sut plus sincérement platonicien que Marsille Ficin. Il naquit à Florence en 1433. Il prosessa publiquement la philosophie. Il sorma Ange Politien, Arétin, Cabalcante, Calderin, Mercat & d'autres. Il nous a laissé une traduction de Platon, si maigre, si seche, si dure, si barbare, si décharnée, qu'elle est à l'original, comme ces vieux Barbouillages de peintures que les amateurs appellent des croûtes, sont aux tableaux du Titien ou de Raphael.

Jean Pie de la Mirandole, qui encouragea ses contemporains à l'étude de Platon, naquit en 1463. Celui-ci connut tout ce que les Latins, les Grecs, les Arabes & les Juiss avoient écrit de la philosophie. Il sut presque toutes les langues. L'amour de l'étude & du plaisir abrégerent ses jours. Il

mourut avant l'âge de 32 ans.

Alors la philosophie prit une nouvelle face.

## PHILOSOPHIE

PYRRHONIENNE ou SCÉPTIQUE.

LES Grecs étoient fatigués de tant de disputes sur le vrai & le faux, sur le bien & le mal, sur le beau & sur le laid, lorsqu'il s'éleva parmi eux une secte qui sit en peu de temps beaucoup de prosélites. Ce fut la pyrrhonienne ou sceptique. Dans les autres écoles, on avoit un Lystême reçu, des principes avoués, on prouvoit tout, on ne doutoit de rien : dans celle-ci, on suivit une méthode de philosopher toute opposée; on prétendit qu'il n'y avoit rien de démontré ni de démontrable; que la science réelle n'étoit qu'un vrai nom; que ceux qui se l'arrogeoient n'étoient que des hommes ignorans, vains ou menteurs; que toutes les choses dont un philosophe pouvoit disputer, restoient, malgré ses efforts, couvertes des ténebres les plus épaisses; que plus on étudioit moins on savoit. & que nous étions condamné à flotter éternellement d'incertitudes en incertitudes, d'opinions en opinions, sans jamais trouver un point fixe d'où nous puissions partir & où nous puissions revenir & nous arrêter. D'où les Sceptiques concluoient qu'il étoit ridicule de définir; qu'il ne falloit rien assurer; que le sage suspendroit en tout son jugement; qu'il ne se laisseroit point leurrer par la chimere de la vérité; qu'il régleroit sa vie sur la ressemblance, montrant par sa circonspection que si la nature des choses ne lui étoit pas plus claire qu'aux dogmatiques les plus dé-Tome III.

cidés, du moins l'imbécillité de la raison humaine lui étoit mieux connue.

Le Sceptique étoit donc un ennemi commun.

Pyrrhon, disciple d'Anaxarque de la secte éléatique, exerça le premier cette philosophie pusillanime & douteuse, qu'on appelle de son nom Pyrrhonisme, & de sa nature Scepticisme. Si l'on examine la méthode des académiciens, on ne la trouvera pas sort éloignée de celle de Pyrrhon.

Pyrrhon naquit à Elée de parens fort obscurs. Il fut mauvais peintre avant que d'être philosophe. Il eut pour premier maître Bison, fils de Stilpon, disciple de Clinomaque, qui l'instruisit de cette dialectique épineuse, particuliere aux Eristiques. Il entendit ensuite Anaxarque, disciple de Métrodore de Chio, & s'attacha à ce philosophe. Ils suivirent ensemble Alexandre dans l'Inde, & conférerent avec les Brachmanes & les Gymnosophistes. Il ne retint de la doctrine de ses maîtres que les principes qui favorisoient son penchant naturel à ce doute. Il débuta d'une maniere qui ne dut guere moins offenser que surprendre : il dit qu'il n'y avoit rien d'honnête ni de déshonnête, rien d'injuste ni de juste, rien de beau ni de laid, rien de vrai ni de faux, & ce furent ces premiers mots. L'éducation, l'usage commun, l'habitude étoit, selon lui, les seuls fondemens des actions & des assertions des hommes. On assure que sa conduite fut conséquente à sa philosophie; qu'il ne se précautionnoit contre rien; qu'il ne se détournoit pòint; qu'il alloit droit à un char, à un précipice, à un bucher, à une bête féroce; qu'il bravoit dans les occasions les plus

périlleuses le témoignage évident de ses sens, & que souvent il dut son salut à ses amis qui l'accompagnoient. Si cela est, il faut regarder Pyrrhon comme une de ces têtes qui naissent étonnées, & pour qui tout est confondu: mais il n'en est rien; il raisonnoit comme un insensé. & se conduisoit comme tout le monde. On lui remarqua seulement plus d'indissérence, plus d'indulgence & plus de réfignation. N'ayant point d'avis, il n'étoit pas difficile de le déterminer; nulle notion du bien & du mal, comment pouvoit-on l'offenser? de quoi se seroit plaint un homme qui ne distinguoit pas la peine & le plaisir ? La suprême tranquillité d'ame qu'il avoit acquise étonnoit Epicure. Ses concitoyens le créérent grand-prêtre. Quelle que fût sa philosophie, le bien étoit donc la regle de sa vie : il n'en faut pas douter. L'acatalepsie de Pyrrhon ne s'étendoit pas au rapport des sens : c'étoit une arme qu'il avoit inventée contre l'orgueil des Dogmatiques, & qu'il n'employoit qu'avec eux. Il avoit ses sentimens particuliers dans l'école, & la conduite commune dans la société. Il fleurit dans la cent dixieme olympiade; il mourut âgé de 90 ans. Les Athéniens lui éleverent une statue auprès du portique : il eut aussi un monument dans sa patrie.

Pyrrhon avoit appris sous Démocrite qu'il n'y avoit rien de réel que les atomes; que ce que nous regardons comme des qualités propres des corps n'étoient que des affections de notre entendement, des opinions, une disposition, un ordre, une perception; dans l'école éléatique, que le témoignage des sens étoit trompeur; sous

Stilpon, l'art funeste de disputer pour & contre presqu'avec un même avantage; c'étoit un homme d'un caractere dur; il voyoit les philosophes répandus en un infinité d'écoles opposées, & les uns sous le lycée, les autres sous le portique, criant: » C'est moi qui possed la vérité; » c'est ici qu'on apprend à être sage; venez mesmeurs, donnez-vous la peine d'entrer: mon » voisin n'est qu'un charlatan qui vous en imposera ». Et ces circonstances concoururent à le conduire au scepticisme qu'il prosessa.

Pyrrhon eut beaucoup de sectateurs. Le premier dont on sasse mention est Euriloque: c'étoit un homme violent dont la conduite rendit de temps en temps ridicule une secte qui prêchoit le doute dans la recherche de la vérité, & l'ataraxie dans l'usage des passions: il avoit gardé pour les sophistes la haine de son maître; cependant ils le harcelerent tellement en Elide par leurs questions épineuses, que d'impatience Euriloque jetta par terre son manteau & se précipita dans l'Alphée, laissant une sleuve entr'eux & lui.

Il y eut un Pyrrhon d'Athenes, disciple de Pyrrhon d'Elée, aimant la solitude comme son maître, & suyant aussi les disputes de l'école & le

zumulte du monde.

Timon le Phliasien sut danseur avant que d'être Sceptique; mais dégoûté de cet art frivole, il alla à Mégare étudier la dialectique sous Stilpon, & de Mégare en Elide, écouter Pyrrhon. Il aima la table : il se faisoit un honneur de bien boire : ses débauches le réduisirent à la mendicité; alors il se mit à courir l'Hellespont & la Propontide, prosessant la philosophie &

prêchant la sobriété. Il se fit de la réputation dans ce voyage; il rétablit ses affaires, & reparut dans Athenes, où il demeura jusqu'à sa mort. Ce sut un homme de grande pénétration; personne ne saisssoit plus rapidement & plus sûrement le vice d'un raisonnement, ni le foible d'un système. Maître dans l'art de manier l'ironie; il accabloit de ridicule ceux qu'il avoit terrassés : il se plut à écrire des fatyres. La calomnie & la médifance n'y étoient pas épargnées : il déchira les plus honnêtes gens, & n'en fut que plus agréable au peuple Athénien. Il donna une des plus fortes preuves qu'on puisse exiger de la sincérité de son indifférence philosophique; c'est qu'auteur d'ouvrages, il en soignoit fipeu les copies, qu'elles étoient pourries, rongées des rats, perdues, & que souvent il étoit obligé de suppléer les endroits désectueux, de mémoire. Il mourut âgé de 90 ans.

La secte pyrrhonienne dura peu. Elle s'éteignit depuis Timon le Phliasien jusqu'à Enésideme, contemporain de Cicéron. En voici les princi-

paux axiomes.

Le scepticisme est l'art de comparer entr'elles les choses qu'on voit & qu'on comprend, & de

les mettre en opposition.

On peut opposer ou les choses qu'on voit à celles qu'on voit, ou les choses qu'on entend à celles qu'on entend, ou les choses qu'on entend à celles qu'on voit.

L'ataraxie est le but du scepticisme.

Son grand axiome, c'est qu'il n'y a point de raison qui ne puisse être contrebalancée par une raison opposée & de même poids.

Le sceptique ne décide rien; ce n'est pas qu'il

ne soit affecté comme les autres hommes, & que la sensation n'entraîne son jugement; maisil réserve son doute, pour l'opposer à l'orgueil des dogmatiques, pour qui tout est évident dans les sciences.

Sous ce point de vue, le sceptique ne forme point une secte; toute secte supposant un système de plusieurs dogmes liés entreux, & énonçant des choses conformes aux objets des sens.

C'est un sectaire, en ce qu'il y a des apparences d'après lesquelles il se croit obligé de régler sa conduite.

Il ne nie point les apparences, mais bien tout

ce qu'on affirme de l'objet apparent.

Il a trois motifs qui le déterminent à acquiefcer aux apparences; l'instruction naturelle; l'effort des passions; les loix, les usages & la tradition des arts.

Celui qui prononcera qu'il y a quelque chose de bon ou de mauvais en soi, sera troublé toute sa vie, tantôt par l'absence du bon, tantôt par la présence du mauvais; il cherchera à éloigner une chose, & en rapprocher une autre, & il sera tout à ce travail.

Le sceptique peut se promettre l'ataraxie, en saississant l'opposition des choses qu'on apperçoit par le sens & de celles qu'on connoît par la raison, ou par la suspension du jugement lorsque l'opposition dont il s'agit ne peut être saisse.

Il y a dix lieux communs qui conduisent à la

suspension du jugement.

Le premier, c'est que les images varient selon la différence des animaux.

Le second, c'est que les images varient selon

La différence des hommes; elles ne sont pas les mêmes d'un homme à un autre.

Le troisieme se tire de la différence des sens; ce qui est agréable à l'odorat est souvent désagréa-

ble au goût.

Le quatrieme, des circonstances; comme les habitudes, les dispositions, les conditions, les ommeil, la veille, l'âge, le mouvement, le repos, l'amour, la haine, la faim, la société, la consiance, la crainte, la joie, le chagrin. Toutes ces choses influent d'un homme à un autre dans le même moment, & d'un homme à lui-même en dissérens momens, où il est d'expérience que les images varient.

Le cinquieme, des positions, des temps, des

lieux, & des intervalles.

Le fixieme, de la combinaison, car aucun objet ne tombe solitaire sous nos sens; peut-être pouvons-nous prononcer sur cette combinaison, mais non sur les objets combinés.

Le septieme, des quantités & des constitutions

des sujets.

Le huitieme, des rapports.

Le neuvieme, de la fréquence & de la rareté des sensations.

Le dixieme, des constitutions, des coutumes, des loix, des superstitions, des préjugés, des dogmes qui présentent une soule d'oppositions qui doivent suspendre le jugement de tout homme circonspect, sur le sond.

A ces lieux des anciens sceptiques, ceux qui vinrent après en ajouterent cinq autres, la diversité des opinions du philosophe & du peuple, du philosophe au philosophe, du philosophe à l'homme du peuple, & de l'homme du peuple à l'homme du peuple; le circuit des raisons à l'infini; la condition à celui qui voit ou comprend relativement à l'objet vu ou compris; les suppositions qu'on prend pour des principes démontrés, la pétition de principe dans laquelle on prouve une chose par une autre, & celle-ci par

la premiere,

Les étiologies des dogmatiques peuvent se réfuter de huit manieres; en montrant, 1º. que l'espece de la cause assignée n'est pas de choses évidentes, ni une suite avouée de choses évidentes; 29 qu'entre différens partis qu'on pourroit prendre, si l'on connoissoit toutes les raisons de se déterminer, on suit celui qu'il plaît aux dogmatiques qui celent ou qui ignorent les raisons qui rendroient perplex; 3º. que tout ce qui est est soumis à un ordre, & que leurs raisons n'en montrent point; 49. qu'ils admettent les apparences comme elles se font, & qu'ils imaginent avoir concu la maniere dont se font les non-apparens. tandis que les apparens & les non-apparens ont peut-être une même maniere d'être, peut-être une maniere particuliere & diverse; 50. que presque tous rendent raison d'après les élémens supposés, & non d'après des loix générales, communes & avouées; 69. qu'ils choisissent les phénomenes qui s'expliquent facilement d'après leurs suppositions, mais qu'ils ferment les yeux sur ceux qui les contredisent & les renversent; 7%, que les raisons qu'ils rendent répugnent quelquefois, non-seulement aux apparences, mais à leurs propres hypotheses; 89.

qu'ils concluent des apparences à ce qui est en question, quoiqu'il n'y ait pas plus de clarté d'un côté que de l'autre.

Il est impossible d'apporter une raison qui convienne généralement à toutes les sectes de philosophes, aux sens, à la chose, aux apparences.

Le sceptique ne définit point son afsentiment, il s'abstient même d'expressions qui caracterisent une négation ou une affirmation formelle. Ainsi il a perpétuellement à la bouche, » je ne définis » rien, pas plus ceci que cela; peut-être oui, » peut-être non; je ne sais si cela est permis ou » non-permis, possible ou impossible; qu'est-ce » qu'on connoît è être & voir est peut-être une » même chose «.

Dans une question proposée par le dogmatique, le pour & le contre lui conviennent également.

Quand il dit qu'on ne comprend rien, cela fignifie que de toutes les questions agitées entre les dogmatiques, il n'en a trouvé aucune parmi celles qu'il a examinées, qui soit compréhensible.

Il ne faut confondre le scepticisme ni avec l'héraclitisme, ni avec le démocritisme, ni avec le système de Protagoras, ni avec la philosophie de

l'académie, ni avec l'empirisme.

Il n'y a aucun caractere théorétique du vrai & du faux, il y a en a un pratique. Le caractere théorétique qu'on apporte du vrai & du faux, doit avoir le fien; je raisonne de même que celuiçi, & ainsi à l'infini.

Le caractere théorétique du vrai ou du faux; dans celui qui juge, ou dans l'homme, ne se peut

ni entendre, ni démontrer,

Quel est entre tant d'avis opposés, celui au-

quel il faut se conformer.

Le caractère du vrai & du faux confidéré relativement au sens & à l'entendement n'est pas moins obscur. L'homme ne juge pas par le sens seul, par l'entendement seul, ni par l'un & l'autre conjointement.

Le caractère du vrai & du faux relativement à l'imagination est trompeur; car qu'est-ce que l'image? Une impression faite dans l'entendement par l'objet apperçu. Comment arrive-t-il que ces impressions tombent successivement les unes sur les autres, & ne se brouillent point? Quand d'ailleurs cette merveille s'expliqueroit, l'imagination prise comme une faculté de l'entendement ne se concevroit pas plus que l'entendement qui ne se conçoit point.

Quand nous conviendrions qu'il y a quelque caractere de la vérité, à quoi serviroit-il? Les dogmatiques nous disant que la vérité abstraite

ne subsiste pas, elle n'est rien.

Une chose obscure n'a point de caractere qui démontre que cette chose soit plutôt cela qu'autre.

Mais la liaison dans le raisonnement ne se connoît pas plus que l'objet; il faut toujours en venir à prouver une liaison par une autre; ou celleci par celle-là, ou procéder à l'infini, ou s'arrêter à quelque chose de non démontré.

D'où il s'ensuit qu'on ne sait pas même encore ce que c'est qu'une démonstration, car toutes les parties du raisonnement ne co-existent pas ensemble, ni la démonstration qui en résulte, ni la force conclusive, ni séparément.

Le syllogisme simple est vicieux; on l'appuie

fur une base ruineuse, ou des propositions universelles, dont la vérité est admise sur une induction faite des singulieres, ou des propositions singulieres, dont la vérité est admise sur une concession précédente de la vérité des universelles.

L'induction est impossible, car elle suppose l'exhaustion de tous les singuliers: or, les sin-

guliers sont infinis en nombre.

Les définitions font inutiles; car celui qui définit ne comprend pas la chose par la définition qu'il en donne, mais il applique la définition à une chose qu'il a comprise; & puis si nous vou-lons tout définir, nous retomberons dans l'impossibilité de l'infini; & si nous accordons qu'il y a quelque chose qu'on peut comprendre sans définition, il s'ensuivra qu'alors les définitions sont inutiles, & que par conséquent il n'y en a point de nécessaire.

Autre raison pour laquelle les définitions sont inutiles; c'est qu'il faut commencer par établir la vérité des définitions, ce qui engage dans des

discussions interminables.

Le genre ou l'espece sont, ou des notions de l'entendement, ou des substances. Si c'est le premier, il y a la même incertitude que s'il s'agissoit de l'entendement; si c'est le second, les especes ne peuvent être comprises dans les genres, & il n'y a plus ni especes, ni genres.

Des différens sophismes qu'on peut faire, la dialectique ne résout que ceux dont la solution est inutile; ce n'est point le dialecticien, c'est l'homme versé dans l'art ou la science qui les résout.

Il en faut dire autant des amphibologies. Les distinctions du dialecticien sont utiles dans le cours

de la vie; c'est l'homme instruit de l'art ou de la science qui appercevra l'amphibologie qui tromperoit.

Si le sceptique ne voit que de l'incertitude dans la philosophie naturelle, croiton que la philosophie morale lui soit moins suspecte?

Il se conforme à la vie commune, & il dit avec le peuple, il y a des Dieux, il faut les adorer, leur providence s'étend sur tout; mais il dispute de ces choses contre le dogmatique dont il ne

peut supporter le ton décisif.

Entre les dogmatiques, les uns disent que Dieu est corporel, d'autres qu'il est incorporel; les uns qu'il a forme, les autres qu'il n'en a point; les uns qu'il est dans le lieu, les autres qu'il n'y est pas; les uns qu'il est dans le monde, les autres qu'il est hors du monde: mais que peut-on prononcer sur un être dont la substance, la nature, la forme, & le lieu sont inconnus?

Les preuves que les dogmatiques apportent de fon existence sont mauvaises; ou l'on procéde par l'évident ou par l'obscur; par l'évident, c'est une absurdité, car si l'on conçoit ce que l'on se propose de démontrer, la démonstration ne signisie rien; par l'obscur, c'est une impossibilité.

On ne peut ni démontrer l'existence de Dieu, ni la reconnoître pour la providence; car s'il se mêloit des choses d'ici-bas, il n'y auroit ni mal

physique, ni mal moral.

Si Dieu ne se montre point par sa providence, si l'on ne remarque point des vestiges de son existence dans quelques effets; si on ne le conçoit ni en lui, ni par quoi que ce soit hors de lui, d'où sait-on qu'il est?

Il faut ou nier qu'il existe, ou le rendre auteur du mal qu'il n'a point empêché, s'il l'a pu, ou les rendre impuissant, s'il s'est fait sans qu'il pût l'empêcher. Le dogmatique est serré entre l'impuissance d'un côté, ou la mauvaise volonté de l'autre.

Il est vraisemblable qu'il y a cause; car sans cause comment y auroit-il accroissement, décroissement, génération, corruption, mouvement, repos, esses. Mais, d'un autre côté, on peut soutenir avec le même avantage & la même vraissemblance qu'il n'y a point de cause, car la cause ne se connoît que par l'esset; l'esset ne se conçoit que par la cause: comment sortir de ce cercle?

D'ailleurs, puisqu'il s'agit de l'existence de la cause, dès le premier pas on sera forcé de remonter à la cause de cette cause, & à la cause de celle-ci, & ainsi de suite à l'infini : or, ce progrès de causes à l'infini est impossible.

Les principes matériels ne se comprennent pas davantage; les dogmatiques en parlent d'une infinité de manieres diverses; il n'y a aucun caractere de vérité qui décide plutôt en faveur d'une

opinion que d'un autre.

Le corps est incompréhensible par lui-même. Il n'est rien sans la longueur, la largeur, la profondeur, & l'impénétrabilité, & ces qualités ne

font rien fans le corps.

Voilà pour les corps simples; l'incertitude est bien autre pour les composés. On ne sait ce que c'est que le contact, la combinaison, l'affinité, la sympathie, le mélange; & la diversité des opipions est infiniment plus grande encore. Ceux qui affurent qu'il y a mouvement ont pour eux l'expérience; ceux qui le nient ont pour eux la raifon. Comme homme qui juge d'après les apparences, le sceptique l'admet; comme philosophe qui demande la démonstration de tout ce qu'il admet, il le rejette. Le raisonnement qui suit, entrautres, suspend sur-tout son jugement dans la question du mouvement. S'il y a quelque chose de mu, il l'est ou de lui même, ou par un autre. S'il est mu par un autre, celui-ci le sera ou de lui-même, ou par un autre, & ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un être mu de lui-même, ce qui ne se conçoit pas.

L'accroissement, la diminution, la soustraction, la translation offrent les mêmes difficultés que

le mouvement.

Le tout ne se comprend point; car qu'est-ce que le tout, sinon l'aggrégation de toutes les parties? Toutes les parties ôtées, le tout se réduit à rien.

Mais les parties ou elles sont parties du tout, ou parties les unes des autres, ou parties d'el-les-mêmes. Parties du tout, cela ne se peut, car le tout & ses parties, c'est une même chose; parties les unes des autres ou d'elles-mêmes, cela ne se peut.

Mais s'il n'y a point notion certaine ni du tout, ni de ses parties; il n'y aura notion certaine ni d'addition, ni de soustraction, ni d'accroissement, ni de diminution, ni de corruption, ni de gé-

nération, ni d'aucun autre effet naturel.

Si la substance est fluxible comme le prétendent les dogmatiques, & que sans cesse il s'en échappe quelque chose, & que sans cesse quelque chose s'y joigne, il n'y a point de corps en re-



pos, aucun état permanent dans la substance.

Si le lien est l'espace que le corps occupe, ou il a les dimensions mêmes du corps, ou il ne les a pas; s'il les a, c'est la même chose que le corps; s'il ne les a pas, le lieu & le corps sont inégaux.

Les dogmatiques ne savent ce que c'est que le lieu, l'espace & le vuide, sur-tout s'ils distinguent le lieu du vuide; l'espace ayant des dimensions, il s'ensuit ou que les corps se pénétrent,

ou que le corps est son propre espace.

A juger du temps par les apparences, c'est quelque chose; parce qu'en disent les dogmatiques,

on ne sait plus ce que c'est.

La notion du temps est liée à celle du mouvement & du repos. Si de ces trois idées il y en a une d'incertaine, les autres le deviennent.

Le temps peut-il être triple? Le passé & le futur ne sont pas : l'un n'est plus, l'autre n'est pas encore. Le présent s'échappe, & la vîtesse

le dérobe à notre conception.

Le sceptique compte dans la société, il sait ce que c'est que nombre quand il n'en dispute pas avec les dogmatiques; mais il ne les a pas plutôt entendus sur ce sujet, que toutes ses notions se consondent.

Lorsque les dogmatiques rapportent le bien à ce qui excite notre desir, à ce qui nous est utile, à ce qui fait notre bonheur, ils spécissent bien les essets du bien, mais ils ne désignent point ce que c'est.

Chacun a son bien particulier. Il n'y a aucun bien qui soit bien & qui le soit de la même maniere pour deux individus : la notion du bien est

donc austi vague qu'aucune autre.

Le desir du bien n'est pas le bien, sans quoi rious aurions le bien que nous désirons, ce n'est pas la chose désirée, car la chose désirée n'est en ellemême ni le bien, ni le mal. Le bien n'est donc ni en nous, ni hors de nous : ce n'est donc rien.

Quand le sceptique établit entre les choses les distinctions de bien & de mal, de juste & d'injuste, il se consorme à l'usage, au lieu que le dogmatique croit se consormer à l'évidence &

à la raison.

Le sceptique est sans passion relativement à certaines choses, & très-modéré dans sa passion relativement à d'autres. Tout est affaire de convention pour lui. Il sait que ce qui est bien dans un moment est pour lui, dans le moment est mal pour un autre, & dans le moment suivant sera mal pour lui; que ce qui est estimé honnête ou déshonnête dans Athenes ou dans Rome, prend ailleurs le nom d'indissérent. Quoiqu'il voie, quoiqu'il entende, quoiqu'on fasse, il reste immobile; tout lui paroît également bien ou mal, ou rien en soi.

Mais si le bien & le mal ne sont rien en soi, il n'y a plus de regle, ni de mœurs, ni de vie. La vertu est une habitude; or, on ne sait ce

La vertu est une habitude; or, on ne sait ce que c'est qu'une habitude ni en soi, ni dans ses effets.

Les mots d'arts & de sciences sont pour le sceptique vuides de sens. Au reste, il ne soutient ces paradoxes que pour se détacher des choses, écarter les troubles de son ame, réduire ce qui l'environne à sa juste valeur, ne rien craindre, ne tien desirer, ne rien admirer, ne rien louer, ne rien blâmer, être heureux, & faire sentir au

dogmatique sa misere & sa témérité.

D'où l'on voit que le doute avoit conduit le sceptique à la même conclusion que le Stoicien tenoit de la nécessité.

Que ces philosophes avoient rendu à la philofophie un service très-important en découvrant les sources réelles de nos erreurs, & en marquant les limites de notre entendement.

Qu'au sortir de leur école on devoit prononcer, avec beaucoup de circonspection, sur toutes les choses qu'on croyoit entendre le mieux.

Que leur doctrine indiquoit les objets sur lesquels nous étions dans les ténebres, & que nous ne connoîtrions jamais.

Qu'elle tendoit à rendre les hommes indulgens les uns envers les autres, & tempérer en

tout l'impétuosité des passions.

Et que la conclusion qu'on en tiroit, c'est qu'il y a dans l'usage de la raison une sorte de sobriété dont on ne s'écarte point impunément.

Il n'étoit pas possible qu'une secte qui ébranloit tout principe, qui disoit que le vice & la
vertu étoient des mots sans idées; & qu'il n'y
avoit rien en soi de vrai & de saux, de bon
& de mauvais, de bien & de mal, de juste &
d'injuste, d'honnête & de déshonnête, sit de
grands progrès chez aucun peuple de la terre.
Le sceptique avoit beau protester qu'il avoit une
maniere de juger dans l'école & une autre dans
la société, il est sûr que sa doctrine tendoit à
avilir tout ce qu'il y a de plus sacré parmi les
hommes. Nos opinions ont une influence trop
immédiate sur nos actions pour qu'on puisse trai-

ter le scepticisme avec indifférence. Cette philosophie cessa promptement dans Athenes; elle fit peu de progrès dans Rome, sur-tout sous les empereurs. Auguste favorifa les Stoiciens & les Péripatéticiens; ses courtisans étoient tous Epicuriens; le superstitieux Tibere inclina pour le pythagorisme & la divination; Caius, Claude & Néron ne firent aucun cas de la philosophie & des philosophes; les Pythagoriciens & les Stoiciens furent en honneur à la cour de Vespasien & de Tite; Trajan & Adrien les aimerent tous indistinctement. Les Antonins professerent eux-mêmes la philosophie dogmatique & stoicienne. Julie concilia la faveur de Sévere aux Platoniciens; il parut cependant de temps en temps quelques sceptiques.

On donne ce nom à Claude Ptolomée. Il est sûr qu'il sit assez peu de cas de la raison & des lumieres de l'entendement. Corneille Celse avoit une érudition trop variée & trop superficielle pour être dogmatique. Nous ne dirons rien de Sextus Empiricus; qui est-ce qui ne connoît passes hypothiposes? Sextus Empiricus étoit Assicain. Il écrivit au commencement du troisseme siecle. Il eut pour disciple Saturnius, & pour sectateur Théodore Tripolite. Le sceptique Ura-

nius parut sous le regne de Justinien.

Le scepticisme s'assoupit depuis ce temps jusqu'en 1562, que naquit le Portugais François Sanchez. Il publia un ouvrage intitulé, de multum nobili & primis universali scientia quod nihil scieur. Ce sut une maniere adroite d'attaquer l'aristotélisme sans se compromettre. Sanchez en vouloit aux erreurs qui regnoient de son temps.

Jérôme Hirnhaym en vouloit à toute connoissance humaine, comme il paroît par le titre de son ouvrage. De sylho generis humani, seve scientiarum humanarum inani ac ventoso humore, difficultate, labilitate, falsitate, jactantia, presumpzione, incommodis & periculis, tractatus brevis, in quo etiam vera sapientia à falsa discernitur, & simplicitas mundo contempta extollitur, idiotis in solatium, doctis in cautelam conscriptus. Hirnhaym étoit chanoine de l'ordre des prémontrés, & abbé de Strahow en Boheme. Ce pieux secotique poussa le doute aussi loin qu'il peut aller. Il n'y a pour lui aucun axiome de philosophie. qui soit infaillible. Il oppose la philosophie à la théologie, la révélation à la raison, la création à l'axiome, ex nihilo nihil fit; l'eucharistie à l'axiome, il est impossible qu'un même corps soit en plusieurs lieux à la fois; la trinité à l'axiome. que un & un font deux, & deux & un font trois. Selon lui, les apôtres qui ont véçu avec Jesus. Christ, qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui l'ont touché, avec qui ils ont mangé, ne sont sûrs de ces faits que par la foi, & non par le témoignage de leurs sens qui a pu les tromper. Il rapporte tout à l'infaillibilité de l'église: le bon homme ne s'apperçoit pas que cette proposition. l'église est infaillible, ne peut jamais acquérir l'évidence qu'il refuse à celles-ci; il est imposfible qu'une chose soit, & ne soit pas en mêmetemps; le tout est plus grand que sa partie, & autres qu'il combat de bonne foi.

Le Pyrrhonien, François la Motte le Vayer, naquit à Paris en 1586; c'est le Plutarque François. Il avoit beaucoup lu & beaucoup résléchi.

Il est sceptique dans son Horatius Tuberon; cynique dans son Hexameron Rustique; libre dans ses écrits, & sévere dans ses mœurs; c'est un des exemples à objecter à ceux qui se hatent de juger des actions des hommes par leurs discours.

Pierre-Daniel Huet marcha sur les traces de la Motte le Vayer, & se montra parmi nous un des

hardis contempteurs de la raison.

Muet naquit à Caen en 1630. Ce fut un des hommes les plus favans que nous ayons eu; les lettres, la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, la poéfie, les langues hébraïque, grecque & latine, l'érudition, toutes les connoissances lui furent presque également familieres. Il eut les liaisons les plus étroites avec la plupart des grands hommes de son siecle, Petau, Labbe, Cosfart, Bochard, Vavassor & Rapin. Il inclina de bonne heure au scepticisme, prenant la force de son esprit qu'il trouvoit souvent au dessous des difficultés des questions, pour la mesure de l'étendue de l'esprit humain; ce en quoi il y avoit bien peu d'hommes à qui il faisoit injustice : il en concluoit au dedans de lui-même, que nous ne sommes pas destinés à connoître la vérité. De jour en jour ce préjugé secret se fortisioit en lui, & il ne connut peut-être qu'il étoit sceptique qu'au moment où il écrivit son ouvrage de la foiblesse de l'entendement humain. arrive au pyrrhonisme par deux voies tout-àfent opposées, ou parce qu'on ne fait pas affez, ou parce qu'on sait trop. Huet suivit la derniere. & ce n'est pas la plus commune.

Mais parmi les sectateurs du pyrrhonisme, nous avons oublié Michel de Montagne, l'au-

teur des ces essais qui seront lus tant qu'il y aura des hommes qui aimeront la vérité, la force, la simplicité. L'ouvrage de Montagne est la pierre de touche d'un bon esprit. Prononcez de celui à qui cette lecture déplaît, qu'il a quelque vice de cœur ou d'entendement; il n'y a prefqu'aucune question que cet auteur n'ait agitée pour & contre, & toujours avec le même air de persuasion. Les contradictions de son ouvrage, sont l'image fidele des contradictions de l'entendement humain. Il suit sans art l'enchaînement de ses idées; il lui importe fort peu d'où il parte, comment il aille, ni où il aboutisse. La chose qu'il dit, c'est celle qui l'affecte dans le moment. Il n'est ni plus lié, ni plus décousu. Il faudroit qu'un effet pût cesser sans cause, & qu'un autre effet pût commençer subitement de lui-même. Il y a une liaison nécessaire entre les deux pensées les plus disparates; cette liaison est, ou dans la senfation, ou dans les mots, ou dans la mémoire, ou au dedans, ou au dehors de l'homme. C'est une regle à laquelle les fous mêmes sont affujettis dans leur plus grand désordre de raison. Si nous avions l'histoire complette de tout ce qui se passe en eux. nous verrions que tout y tient, ainfi que dans l'homme le plus sage & le plus sensé. Quoique rien ne soit si varié que la suite des objets qui se présente à notre philosophie, & qu'ils semblent amenés par le hasard, cependant ils se touchent tous d'une ou d'autre maniere; & quoiqu'il y ait bien loin de la matiere des coches publics, à la harangue que les Mexiquains firentaux Européens, quand ils mirent le pied pour la premiere fois dans le nouveau monde, cependant

on arrive de Bordeaux à Cusco sans interruption; mais, à la vérité, par de bien longs détours. Chemin faisant, il se montre sous toutes sortes de faces, tantôt bon, tantôt dépravé, tantôt compatissant, tantôt vain, tantôt incrédule, tantôt superstitieux. Après avoir écrit avec sorce contre la vérité des miracles, il fera l'apologie des augures; mais quelque chose qu'il dise, il intéresse & il instruit. Mais le scepticisme

n'eut ni chez les anciens, ni chez les modernes, aucun athlette plus redoutable que Bayle.

Bayle naquit dans l'année 1647. La nature lui donna l'imagination, la force, la subtilité, la mémoire & l'éducation, tout ce qui peut contribuer à faire fortir les qualités naturelles. Il apprit les langues grecque & latine; il se livra de bonne heure & presque sans relâche à toutes fortes de lectures & d'études. Plutarque & Montagne furent ses auteurs favoris. Ce fut-là qu'il prit ce germe de pyrrhonisme qui se développa dans la suite en lui d'une manière surprenante. Il s'occupa de la dialectique avant vingt ans. Il étoit bien jeune encore, lorsqu'il fit connoissance avec un ecclésiastique, qui profitant des incertitudes dans lesquelles il flottoit, lui prêcha la nécessité de s'en rapporter à quelque autorité qui nous décidât, & le détermina à abjurer publiquement la religion qu'il avoit reçue de ses parens. A peine eut-il fait ce pas, que l'esprit de Prosétilisme s'empara de lui. Bayle qui s'est tant déchaîné contre les convertisseurs le devint; & il ne tint pas à lui qu'il n'inspirât à ses freres, à ses parens, & à ses amis, les sentimens qu'il avoit adoptés. Mais son stere, qui n'étoit pas un homme sans mérite, & qui exerçoit les fonctions

de ministre parmi les réformés, le ramena au culte de sa famille. Le catholicisme n'eut point à s'affliger, ni le protestantisme à seglorisser de ce retour. Bayle ne tarda pas à connoître la vanité de la plupart des systèmes religieux, & à les attaquer tous, sous prétexte de désendre celui qu'il avoit embraffé. Le séjour de la France l'eut exposé aux persécutions, il se retira à Geneve. Ce fut-là que passant d'une premiere abjuration à une seconde, il quitta l'aristotélisme pour le cartésianisme, mais avec aussi peu d'attachement à l'une de ces doctrines, qu'à l'autre; car on le vit dans la suite, opposer les fentimens des philosophes les uns aux autres, & s'en jouer également. Nous ne pouvons nous empêcher de regretter ici le temps qu'il perdit à deux éducations dont il se chargea successivement. Celui qu'il passa à professer la philosophie à Sedan, ne fut guere mieux employé. Ce fut dans ces circonstances que Poiret publia fon ouvrage sur Dieu, sur l'ame & sur le mal. Bayle proposa ses difficultés à l'auteur; celui-ci répondit, & cette controverse empoisonnala vie de l'un & de l'autre. Bayle traduisit Poiret comme un fou, & Poiret Bayle comme un athée; mais on est fou, & non athée impunément. Poiret aimoit la Bourignon; Bayle disoit que la Bourignon étoit une mauvaise cervelle de femme troublée; & Poiret que Bayle étoit un fauteur secret du spinosisme. Poiret soupçonnoit Bayle d'avoir excité la févérité des magistrats contre la Bourignon, & il se vengeoit, par une accusation qui compromettoit à leurs yeux son adversaire, d'une maniere beaucoup plus dangereuse. La Bourignon eut peut-être été enfermée; mais Bayle eut été brûlé. Le principe de Descartes, qui constitue l'essence du corps dans l'étendue, l'engagea dans une autre dispute. En 1688, parut cette comete fameuse par sa grandeur, & plus peutêtre encore par les pensées de Bayle, ouvrage où à l'occasion de ce phénomene, & des terreurs populaires dont il étoit accompagné, notre philosophe agite les questions les plus importantes, sur les miracles, sur la nature de Dieu, sur la superstition. Il s'occupa ensuite à l'examen de l'histoire du calvinisme, que Meinbourg avoit publiée. Mainbourg même louoit son ouvrage. Le Grand-Condé ne dédaigna pas de le lire; tout le monde le dévoroit, & le gouvernement le faisoit brûler. Il commença en 1684 sa république des lettres. Engagé par ce genre de travail à lire toutes sortes d'ouvrages, à approfondir les matieres les plus disparates, à discuter des questions de mathématiques, de philosophie, de physique, de théologie, de jurisprudence, d'histoire; quel champ pour un pyrrhonien! Le Théosope Malbranche parut alors fur la scene. Entre un grand nombre d'opinions qui lui étoient particulieres, il avoit avancé que toute volupté étoit bonne. Arnaud crut voir dans cette maxime le renversement de la morale, & l'attaqua. Bayle intervint dans cette querelle, expliqua les termes, & disculpa Malbranche de l'accusation d'Arnaud. Il lui étoit déja échappé dans quelques autres écrits, des principes favorables à la tolérance : il s'expliqua nettement sur ce sujet important, dans son commentaire philosophique. Cet ouvrage parut par parties, Il plut d'abord

également à tous les partis; il mécontenta ensuite les catholiques, & continua de plaire aux réformés; puis il mécontenta également les uns & les autres, & ne conserva d'approbateurs constans, que les philosophes; cet ouvrage est un chef-d'œuvre d'éloquence. Nous ne pouvons cependant dissimuler qu'il avoit été précédé d'une brochure intitulée: Junii Bruti, Poloni, vindica pro libertate religionis, qui contient en abrégé tout ce que Bayle a dit, Si Bayle n'est pas l'auteur de ce discours anonyme, sa gloire se réduit à en avoir fait un commentaire excellent. Il y avoit long-temps que le ministre Jurieu étoit jaloux de la réputation de Bayle. Il croyoit avoir des raisons particulieres de s'en plaindre. Il regardoit ses principes sur la tolérance, comme propres à inspirer l'indifférence en fait de religion. Il étoit dévoré d'une haine secrette, lorsque l'avis important aux réfugiés sur leur retour prochain en France, ouvrage écrit avec finesse, où l'on excusoit les vexations que la cour de France avoit ordonnées contre les protestans, & où la conduite de ces transfuges n'étoit pas montrée sous un coup-d'œil bien tavorable, excita dans toutes les églifes réformées le plus grand scandale. On chercha à en découvrir l'auteur. On l'attribue aujourd'hui à Pélisson. Jurieu persuada à tout le monde qu'il étoit de Bayle, & cette imputation pensa le perdre, Bayle avoit formé depuis longtemps le plan de son dictionnaire historique & critique. Les disputes dans lesquelles il avoit misérablement vécu, commençant à s'appaiser, il s'en occupa nuit & jour, & il en publia le premier volume en 1697. On connoissoit son es-

prit, ses talens, sa dialectique, on connut alors l'immensité de son érudition, & son penchant décidé au pyrrhonisme. En effet, quelles sont les questions de politique, de littérature; de critique, de philosophie ancienne & moderne, de théologie, d'histoire, de logique & de morale qui n'y soit examinées pour & contre? C'est-là qu'on le voit semblable au Jupiter d'Homere qui assemble les nuages; au milieu de ces nuages, on erre étonné & désespéré. Tout ce que Sextus Émpiricus & Huet disent contre la raison, l'un dans ses hypothiposes, l'autre dans son traité de la foiblesse de l'entendement humain, ne vaut pas un article choisi du dictionnaire de Bayle. On y apprend bien mieux à ignorer ce que l'on croit favoir. Les ouvrages dont nous venons de rendre compte, ne sont pas les seuls que cet homme surprenant ait écrit; & cependant il n'a vécu que cinquante-neuf ans: il mourut en Janvier 1706.

Bayle eut peu d'égaux dans l'art de raisonner, peut-être point de supérieur. Personne ne sut saissir plus subtilement le soible d'un système; personne n'en sut faire valoir plus sortement les avantages; redoutable quand il prouve, plus redoutable encore quand il objecte: doué d'une imagination gaie & séconde, en même-temps qu'il prouve, il amuse, il peint, il séduit. Quoiqu'il entasse doute sur doute, il marche toujours avec ordre: c'est un polipe vivant qui se divise en autant de polipes qui vivent tous; il les engendre les uns des autres. Quelle que soit la these qu'il ait à prouver, tout vient à son secours, l'histoire, l'érudition, la philosophie. S'il a la vérité pour lui, on ne lui résiste pas; s'il parle en

faveur du mensonge, il prend sous sa plume toutes les couleurs de la vérité: impartial ou non, il le paroît toujours; on ne voit jamais l'auteur, mais la chose.

Ouoigu'on dise de l'homme de lettres, on a rien à reprocher à l'homme. Il eut l'esprit droit & le cœur honnête; il fut officieux, sobre, laborieux, sans ambition, sans orgueil, ami du vrai, iuste même envers ses ennemis, tolérant, peu dévot, peu crédule, on ne peut moins d'ogmatique, gai, plaisant, conséquemment peu scrupuleux dans ses récits, menteur comme tous les gens d'esprit, qui ne balancent guere à supprimer ou à ajouter une circonstance légere à un fait lorsqu'il en devient plus commique, ou plus intéressant, souvent ordurier. On dit que Jurieu ne commença à être si mal avec lui, qu'après s'être apperçu qu'il étoit trop bien avec sa semme; mais c'est une fable qu'on peut sans injustice croire ou ne pas croire de Bayle, qui s'est complu à en accréditer un grand nombre de pareilles. Je ne pense pas qu'il ait jamais attaché grand prix à la continence, à la pudeur, à la fidélité conjugale, & à d'autres vertus de cette classe; sans quoi il eut été plus réservé dans ses jugemens. On a dit de ses écrits, quamdiù vigebunt, lis erit. Et nous finirons son histoire par ce trait.

Il suit de ce qui précéde que les premiers sceptiques ne s'éleverent contre la raison que pour mortisser l'orgueil des dogmatiques; qu'entre les sceptiques modernes, les uns ont cherché à décrier la philosophie pour donner de l'autorité à la révélation; les autres, pour l'attaquer plus sûrement, en ruinant la solidité de la base sur laquelle

il faut l'établir; & qu'entre les sceptiques anciens & modernes, il y en eu quelques-uns qui ont douté de bonne soi, parce qu'ils n'appercevoient dans la plupart des questions que des motifs d'incertitude.

Pour nous, nous conclurons que tout étant lié dans la nature, il n'y a rien, à proprement parler, dont l'homme ait une connoissance parfaite, absolue, complette, pas mêmes des axiomes les plus évidens, parce qu'il faudroit qu'il eût la connoissance de tout.

Tout étant lié, s'il ne connoît pas tout, il faudra nécessairement que de discussions en discussions, il arrive à quelque chose d'inconnu : donc en remontant de ce point inconnu, on sera fondé à conclure contre lui ou l'ignorance, ou l'obscurité, ou l'incertitude du point qui précéde celui-ci, & ainsi jusqu'au principe le plus évident.

Il y a donc une forte de fobriété dans l'usage de la raison, à laquelle il faut s'assujettir ou se résoudre à flotter dans l'incertitude; un moment où sa lumiere, qui avoit toujours été en croissant, commence à s'assoiblir, & où il faut s'arrêter dans toutes discussions.

Lorsque de conséquences en conséquences, j'aurai conduit un homme à quelque proposition évidente, je cesserai de disputer; je n'écourerai plus celui qui niera l'existence des corps, les regles de la logique, le témoignage des sens, la dissinction du vrai & du faux, du bien & du mal, du plaisir & de la peine, du vice & de la vertu, du décent & de l'indécent, du juste & de l'injuste, de l'honnête & du déshonnête. Je tournerai le

dos à celui qui cherchera à m'écarter d'une question simple, pour m'embarquer dans des dissertations sur la nature de la matiere, sur celle de l'entendement, de la substance, de la pensée, & autres sujets qui n'ont ni rive ni sond.

L'homme un & vrai n'aura point deux philosophies, l'une de cabinet, & l'autre de société; il n'établira point dans la spéculation des principes qu'il sera forcé d'oublier dans la pratique.

Que dirai-je à celui qui prétendant que quoiqu'il voie, quoiqu'il touche, qu'il entende, qu'il apperçoive, ce n'est pourtant jamais que sa sensation qu'il apperçoit : qu'il pourroit avoir été organisé de maniere que tout se passât en lui, comme, il s'y passe sans qu'il y ait rien au dehors, & que peut-être il est le seul être qui soit? Je sentirai tout-à-coup l'absurdité & la profondeur de ce paradoxe; & je me garderai bien de perdre mon temps à détruire dans un homme une opinion qu'il n'a pas, & à qui je n'ai rien à opposer de plus clair que ce qu'il nie. Il faudroit, pour le confondre, que je pusse fortir de la nature, l'en tirer, & raisonner de quelque point hors de lui & de moi, ce qui est impossible. Ce sophiste manque du moins à la bienféance de la conversation qui consiste à n'objecter que des choses auxquelles on ajoute soi-même quelque solidité. Pourquoi m'époumonerai-je à dissiper un doute que vous n'avez pas? Mon temps est-il de si peu de valeur à vos yeux? En mettezvous si peu au vôtre? N'y a-t-il plus de vérités à chercher ou à éclairer? Occupons-nous de quelque chose de plus important, ou si nous n'avons que de ces frivolités à dire, dormons & digérons.

## PHILOSOPHIE

## DE PYTHAGORE.

Voi ci la seconde tige de la philosophie sectaire de la Grece. Socrate, avec la troupe de ses successeurs, sortoit de l'école ionique; Héraclite, Epicure & Pyrrhon, sortirent de l'école éléatique italique.

L'école éléatique s'appella italique, de l'endroit de son premier établissement, la partie inférieure de l'Italie. Cette contrée & les Isles voisines étoient peuplées de colonies grecques : elle est située dans le pays qu'on appelloit la grande Grece; & il s'écoula du temps avant qu'elle

prit le nom de pythagorique.

Pythagore fut élevé par Phérécide, dont le nom est célebre parmi les philosophes de la Grece: Phérécide naquit à Syros, l'une des cyclades. dans la quarante-cinquieme olympiade. Il étudia la théologie & la philosophie en Egypte; il est le premier qui ait entretenu les Grecs de l'immortalité de l'ame, & écrit en prose de la nature & des Dieux jusqu'alors; ce philosophe avoit été poëte. On montroit à Syros une invention astronomique qui marquoit les solstices. les équinoxes, le lever & le coucher des étoiles. & qu'on attribuoit à Phérécide; le reste de sa vie est un tissu de contes merveilleux. Si les peuples qu'il avoit éclairés ont cherché à honorer sa mémoire, les prêtres dont il avoit décrié la superstition & les mensonges se sont occupés de leur côté à la flétrir. Mais en mettant quelques diftinctions entre les motifs qui ont animé les uns & les autres, il faut également rejetter le bien & le mal qu'ils en ont dit. L'ouvrage de Phérécide, sur l'origine des choses, commençoit par ces mots: Jupiter, le temps & la masse, étoient un; mais la masse s'apppella la terre, lorsque Jupiter l'eût douée. Il pensoit que la cause universelle, ordinatrice & premiere étoit bonne; il étoit dans l'opinion de la métempsycose; l'obscurité qui regnoit dans ses livres les a fait négliger, & ils se sont perdus. Nous avons cru devoir exposer ce que nous savions de Phérécide avant que de passer à l'histoire de Pythagore, son disciple.

Pythagore a vécu dans des temps reculés; il n'admettoit pas dans son école indistinctement toutes sortes d'auditeurs; il ne se communiquoit pas; il exigeoit le silence & le secret; il n'a point écrit; il voiloit sa doctrine; il y avoit près d'un siecle qu'il n'existoit plus lorsqu'on receuillit ce que ses disciples avoient laissé transpirer de ses principes, & ce que le peuple, ami de la sable & du merveilleux, débitoit de sa vie: comment discerner la vérité au milieu

de ces ténebres ?

On savoit, en général, que Pythagore avoit été un philosophe du premier ordre; qu'il avoit reconnu l'existence d'un Dieu; qu'il admettoit la métempsycose; qu'il avoit été prosondément versé dans l'étude de la physique, de l'histoire naturelle, des mathématiques & de la musique; qu'il s'étoit sait un système particulier de théologie; qu'il avoit opéré des choses prodigieuses; qu'il prosessoit la double doctrine; qu'il rapportoit tout à la science des nombres; lorsque les premiers, ennemis du christianisme, lui supposerent des mitacles, des livres, des voyages, des discours, & ne négligerent rien pour l'opposer avec avantage au fondateur de notre sainte religion; voici qu'elle étoit la pensée scélérate & secrette d'Ammonius, de Jamblique, de Plotin, de Julien & des autres. Îls disoient en eux-mêmes, ou l'on admettra indistinctement les prodiges de Jesus-Christ, d'Apollonius & de Pythagore, ou l'on rejettera indistinctement les uns & les autres. Quel que soit le parti qu'on prenne, il nous convient; conséquence, ils répandirent que Pythagore étoit fils d'Apollon; qu'un oracle avoit annoncé fa naissance; que l'ame de Dieu étoit descendu du ciel, & n'avoit pas dédaigné d'animer son corps, que l'éternel l'avoit destiné à être le médiateur entre l'homme & lui; qu'il avoit eu la connoissance de ce qui se passe dans l'univers; qu'il avoit commandé aux élémens, aux tempêtes, aux eaux, à la mort & à la vie. En un mot, l'histoire de Jesus-Christ n'offroit pas un événement prodigieux, qu'ils n'eussent parodié dans l'histoire mensongere de Pythagore. Ils citerent en leur faveur la tradition des peuples, les monumens de toute espece, les ouvrages des anciens & des modernes; & ils embarasserent la question de tant de difficultés, que quelques-uns des premiers peres virent moins d'inconvéniens à admettre les miracles du paganisme qu'à les nier; & se retrancherent à montrer la supériorité de la puissance de Jesus-Christ sur tout autre.

Pythagore naquit à Samos, entre la quarantetroilieme & la cinquante-troilieme olympiade; il parcoutut la Grece, l'Egypte, l'Italie; il s'arrêta rêta à Crotone, où il fit un séjour fort long. Il épousa Théano qui présida dans son école après sa mort; il eut d'elle Mnesarque & Thelange, & plusieure filles; Astrée & Zamolxis, le législateur des Grecs, furent deux de ses esclaves; mais il paroît que Zamolxis est fort antérieur à Pythagore : ce philosophe mourut entre la soixante-huitieme & la soixante & dix-septieme olympiade. Les peuples qui sonttoujours stupides, jaloux & méchans, offensés de la singularité de ses mœurs & de sa doctrine, lui rendirent la vie pénible, & conspirerent lextinction de son école. On dit que ces féroces Crotoniates, qui l'égorgerent à l'âge de cent quatre ans, le placerent ensuite au rang des Dieux, & firent un temple de sa maison. La condition de sage est bien dangéreule : iln'y a presque pas une nation qui ne se soit souillé du sang de quelques-uns qui l'ont professée? Que faire donc? faut-il être insensé avec les insensés? non; mais il faut être sage en secret, c'est le plus sûr. Cependant si quelque homme a montré plus de courage que nous ne nous en sentons, & s'il a osé pratiquer ouvertement la fagesse, décrier les préjugés, prêcher la vérité au péril de sa vie, le blamerons nous? non? nous conformerons dès cet instant notre jugeffient à celui de la postérité, qui rejette toujours sur les peuples l'ignominie dont ils ont prétendu couvrir leurs philosophès. Vous lisez avec indignation la maniere avec láquelle ces Athéniens en ont usés avec Socrate, les Crotoniates avec Pythagore; & vous ne pensez pas que vous exciterez un jour la même indignation, si vous exercez contre leurs successeurs la même barbarie.

Pythagore professa la double doctrine. & il eut deux fortes de disciples; il donna des leçons publiques, & il en donna de particulieres; il enseigna dans les gymnases, dans les temples, & sur les places; mais il enseigna aussi dans l'intérieur de sa maison. Il éprouvoit la discrétion, la pénétration, la docilité, le courage, la constance, le zele de ceux qu'il devoit un jour initier à ses connoissances secretes. s'ils le méritoient par l'exercice des actions les plus pénibles; il exigeoit qu'ils se réduisssent à une pauvreté spontanée; il les obligeoit au secret par le serment; il leur imposoit un silence de deux ans, de trois ans, de cinq, de sept, selon que le caractere de l'homme le demandoit. Un voile partageoit son école en deux espaces, & déroboit sa présence à une partie de son auditoire. Ceux qui étoient admis en decà du voile l'entendoient seulement; les autres le voyoient & l'entendoient; sa philosophie étoit énigmatique & symbolique pour les uns; claire, expresse, & dépouillée, d'obscurités & d'énigmes pour les autres. On passoit de l'étude des mathématiques à celle de sa nature, & de l'étude de la nature, à celle de la théologie, qui ne se professoit que dans l'intérieur de l'école; au delà du voile il y eut quelques femmes à qui ce sanctuaire fut ouvert; les maîtres, les disciples, leurs femmes & leurs enfans vivoient en commun; ils avoient une regle à laquelle ils étoient assujettis : on pourroit regarder les Pythagoriciens comme une espece de moines païens, d'une observance très-austere : leur journée étoit partagée en diverses ocsupations, ils se levoient avec le soleil, ils se

disposoient à la sérénité par la musique & par la danse; ils chantoient en s'accompagnant de la lyre ou d'un autre instrument, quelques vers d'Hésiode ou d'Homere; ils étudioient ensuite; ils se promenoient dans les bois, dans les temples, dans les sieux écartés & déserts; par-tout où le silence, la solitude, les objets sacrés, imprimoient à l'ame le frémissement, la touchoient, l'élevoient & l'inspiroient. Ils s'exerçoient à la course; ils conféroient ensemble; ils s'interrogeoient; ils se répondoient; ils s'oignoient; ils se baignoient; ils se rassembloient autour des tables servies de pain, de fruits, de miel & d'eau; jamais on y buvoit de vin; le soir on faisoit des libations; on lisoit, & l'on se retiroit en silence.

Un vrai Pythagoricien s'interdisoit l'usage des viandes, des poissons, des œufs, des feves & de quelques autres légumes, & n'usoit de sa femme que très-modérément, & après des prépa-

rations relatives à la santé de l'enfant.

Il ne nous reste aucum monument de la doctrine de Pythagore; Lysis & Archippus, les seuls qui étoient absens de la maison, lorsque la faction cylonienne l'incendia, & sit périr par les stammes, tous les autres disciples de Pythagore, n'en écrivirent que quelques lignes de réclame. La science se conserva dans la famille, se transmit des peres & meres aux enfans, mais ne se répandit point. Les commentaires abrégés de Lysis & d'Archippus, surent supprimés & se perdirent; il en restoit à peine un exemplaire au temps de Platoh, qui l'acquit de Philolaiis. On attribua dans la suite des ouvrages & des opinions à Pythagore, chacun interpréta comme

il lui plut, le peu qu'il en savoit; Platon & les autres philosophes corrompirent son système; & ce système obscur par lui-même, mutilé, désiguré, s'avilit, & sutoublié. Voici ce que des auteurs très-suspects ont transmis de la philosophie de Pythagore.

## Principes généraux du Pythagorisme.

Toi, qui veux être philosophe, tu te proposeras de délivrer ton ame de tous les liens qui la contraignent; sans ce premier soin, quelque usage que tu sasses de tes sens, tu ne sauras rien du vrai.

Lorsque ton ame sera libre, tu l'appliqueras utilement; tu l'éleveras de connoissance en connoissance, depuis les objets les plus communs, jusqu'aux choses incorporelles & éternelles.

## Arithmétique de Pythagore.

L'objet des sciences mathématiques tient le milieu entre les choses corporelles & incorporelles; c'est un des degrés de l'échelle que ta

as à parcourir.

Le mathématicien s'occupe ou du nombre, ou de la grandeur; il n'y a que ces deux especes de quantité. La quantité numérique se considere ou en elle-même, ou dans un autre; la quantité étendue est ou repos ou mouvement. La quantité numérique en elle-même est l'objet de l'arithmétique; dans un autre, comme le son, c'est l'objet de la musique; la quantité étendue en repos, est l'objet de la géométrie; en mouvement, de la sphérique; l'arithmétique est

la plus belle des connoissances humaines; celui qui la fauroit parfaitement, posséderoit le souverain bien.

Les nombres sont ou intellectuels ou scien-

tifiques.

Le nombre intellectuel subsistoit avant tout dans l'entendement divin; il est la base de l'or-dre universel, & le lien qui enchaîne les choses.

Le nombre scientifique est la cause génératrice de la multiplicité qui procede de l'unité & qui s'y résout.

Il faut distinguer l'unité de l'art; l'unité appartient aux nombres; l'art aux choses nombrables.

Le nombre scientisique est pair ou impair.

Il n'y a que le nombre qui souffre une infinité de divisions en partie toujours paires; cependant l'impair est plus parsait.

L'unité est le symbole de l'identité, de l'égalité, de l'existence, de la conservation & de

Pharmonie générale.

Le nombre binaire est le symbole de la diversité, de l'inégalité, de la division, de la séparation & des vicissitudes,

Chaque nombre, comme l'unité & le binaire, a ses propriétés qui lui donnent un caractere sym-

bolique qui lui est particulier.

La monade ou l'unité, est le dernier terme, le dernier état, le repos de l'état dans son décroissement.

Le ternaire est le premier des impairs; le quarténaire le plus parfait, la racine des autres.

Pythagore procede ainsi jusqu'à dix, attachant à chaque nombre des qualités arithmétiques, physiques, théologiques & morales.

Les trois angles internes d'un triangle sont égaux à deux angles droits. Deux triangles rectangles, le quarré du côté opposé à l'angle droit est égal aux quarrés des deux autres côtés.

On dit que Pythagore immola aux muses une hécatombe, pour les remercier de la découverte de ce dernier théoreme, ce qui prouve qu'il en

connut toute la fécondité.

## Astronomie de Pythagore.

Il y a dans le ciel la sphere fixe ou le sirmament; la distance du sirmament à la lune, & la distance de la lune à la terre. Ces trois espaces constituent l'univers.

Il y a dix spheres célestes. Nous n'en voyons que neuf, celle des étoiles sixes, des sept planetes & de la terre. La dixieme qui se dérobe

à nos yeux est opposée à notre terre.

Pythagore appelle cette derniere l'anthictone. Le feu occupe le centre du monde. Le reste

fe meut autour.

La terre n'est point immobile. Elle n'est point au centre. Elle est suspendue dans son lieu. Elle se meut sur elle-même. Ce mouvement est la cause du jour & de la puit

çause du jour & de la nuit.

La révolution de Saturne est la grande année du monde, elle s'acheve en 30 ans. Celle de Jupiter en 20. Celle de Mars en 2. Celle du soleil en un. La révolution de Mercure, de Vénus & de la lune est d'un mois.

Les planetes se meuvent de mouvemens qui font entreux, comme les intervalles harmoni-

ques, -

Venus, Hesper, & Phosphorus sont un même astre. La lune & les autres planetes sont habi-tables.

De la philosophie de Pythagore en général.

La fagesse & la philosophie sont deux choses fort différentes,

La sagesse est la science réelle,

La science réelle est celle des choses immortelles, éternelles, efficientes par elles-mêmes.

Les êtres que participent seulement de ces premiers, qui ne sont appellés êtres qu'en conséquençe de cette participation, qui sont matériels, corporels, sujets à génération & à corruption, ne sont pas proprement des êtres, ne peuvent être ni bien connus, ni bien définis, parce qu'ils sont infinis & momentanés dans leurs états, & il n'y a point de sagesse relative à eux.

La science des êtres réels entraîne nécessairement la science des êtres équivoques. Celui qui travaille à acquérir la premiere s'appellera phi-

losophe.

Le philosophe n'est pas celui qui est sage, mais

celui qui est ami de la sagesse.

La philosophie s'occupe donc de la connoiffance de tous les êtres, entre lesquels les uns s'obfervent en tout & par-tout; les autres souvent, certains seulement en des cas particuliers. Les premiers sont l'objet de la science générale, ou philosophie premiere; les seconds sont l'objet des sciences particulieres,

Celui qui sait résoudre tous les êtres en un seul & même principe, & tirer alternativement de ce principe un & seul, tout ce qui est, est le

vrai sage, le sage par excellence.

La fin de la philosophie est d'élever l'ame de la terre vers le ciel, de connoître Dieu, & de lui ressembler.

On parvient à cette fin par la vérité, ou l'étude des êtres éternels, vrais & immuables.

Elle exige encore que l'ame soit affranchie & purgée, qu'elle s'amende, qu'elle aspire aux choses utiles & divines, que la jouissance lui en soit accordée, qu'elle ne craigne point la dissolution du corps, que l'éclat des incorporels ne l'éblouisse pas, qu'elle n'en détourne pas sa vue, qu'elle ne se laisse pas enchaîner par les liens des passions, qu'elle lutte contre tout ce qui tendà la déprimer, & à la ramener vers les choses corruptibles & de néant, & qu'elle soit infatigable & immuable dans sa lutte.

On n'obtiendra ce degré de perfection que par la mort philosophique ou la cessation du commerce de l'ame avec le corps, état qui suppose qu'on se connoît soi-même, qu'on est convaincu que l'esprit est détenu dans une demeure qui lui est étrangere, que sa demeure & lui sont des êtres distincts, qu'il est d'une nature tout-à-fait diverse; qu'on s'exerce à se recueillir ou à séparer son ame de son corps, l'ame étant toute à son objet, & le corps se portant d'un mouvement automate & méchanique sans la participation de l'ame; l'ame ne consentant ni ne se resusant à aucun de ses mouvemens vers les choses qui lui sont propres.

Cette mort philosophique n'est point une chimere. Les hommes accoutumés à une sorte contemplation l'éprouvent pendant des interval-

les affez longs. Alors ils ne fentent point l'exiftence de leur corps; ils peuvent être blessés fans s'en appercevoir; ils ont bu & mangé fans le favoir; ils ont vécu dans un oubli profond de leur corps & de tout ce qui l'environnoit, & qui l'eût affecté dans une situation diverse.

L'ame affranchie par cet exercice habituel exiftera en elle; elle s'élevera vers Djeu; elle sera toute à la contemplation des chôses éternel-

les & divines.

Il paroît par cet axiome que Pythagore, Socrate, & les autres contemplateurs anciens, comparoient le géometre, le moraliste, le philosophe profondément occupé de ses idées, &, pour ainsi dire, hors de ce monde, à Dieu dans son immensité; avec cette seule différence, que les concepts du philosophe s'éteignoient en lui, & que ceux de Dieu se réalisoient hors de lui.

On ne s'éleve point au dessus de soi, sans le

secours de Dieu & des bons génies.

Il faut les prier; il faut les invoquer, fur-tout fon génie tutélaire: Celui qu'ils auront exaucé ne s'étonnera de rien; il aura remonté jusques aux formes & aux causes essentielles des choses.

Le philosophe s'occupe ou des vérités à découvrir, ou des actions à faire. Et sa science est

ou théorétique, ou pratique.

Il faut commencer par la pratique des vertus.

L'action doit précéder la contemplation.

La contemplation suppose l'oubli & l'abstrac-

tion parfaite des choses de la terre.

Le philosophe ne se déterminera pas inconsidérément à se mêler des affaires civiles.

La philosophie considérée relativement à ses éle-

ves est exotérique ou ésotérique. L'éxotérique propose les vérités sous des symboles, les enveloppe, ne les démontre point. L'ésotérique les dépouille du voile, & les montre nues à ceux dont les yeux ont été disposés à les regarder.

## Philosophie pratique de Pythagore.

Il y a deux fortes de vertus. Des vertus privées qui font relatives à nous-mêmes; des vertus publiques qui font relatives aux autres.

Ainsi, la philosophie morale est pédeutique ou politique. La pédeutique forme l'homme à la vertu, par l'étude, le silence, l'abstinence des viandes, le courage, la tempérance & la sagacité.

L'occupation véritable de l'homme est la per-

fection de la nature humaine en lui.

Il se persectionne par la raison, la sorce & le conseil; la raison voit & juge; la sorce retient &

modere; le conseil éclaire, avertit.

L'énumération des vertus, & la connoissance de la vertu en général, dépendent de l'étude de l'homme. L'homme a deux facultés principales, par l'une il connoît, par l'autre il desire. Ces facultés sont souvent opposés. C'est l'excès où le désaut qui excite & entretient la contradiction.

Lorsque la partie qui raisonne, commande & modere la patience, & la continence naissent : lorsqu'elle obéit, la fureur & l'impatience s'élevent. Si elles sont d'accord, l'homme est vertueux & heureux.

Il faut considérer la vertu sous le même point de vue que les facultés de l'ame, L'ame a une partie raifonnable & une partie concupiscible. Delà naissent la colere & le desir. Nous nous vengeons & nous nous défendons. Nous nous portons aux choses qui sont convenables à nos aises ou à notre conservation.

La raison sait la connoissance; la colere dispose de la sorce; le desir conduit l'appétit. Si l'harmonie s'établit entre ces choses, & que l'ame soit une, il y a vertu & bon sens. S'il y a discorde & que l'ame soit double, il y a vice & malheur.

Si la raison domine les appétits, qu'il y ait tolérance & continence, on sera constant dans la peine, modéré dans le plaisir.

Si la raison domine les appétits, & qu'il y ait tempérance & courage, on sera borné dans son

ressentiment.

S'il y a vertu ou harmonie en tout, il y au-

ra justice.

La justice discerne les vertus & les vices. C'est par elle que l'ame est une, ou que l'homme est parfait & continant.

Il ne faut se pallier le vice ni à soi-même, ni aux autres. Il faut le gourmander par-tout où il

se montre, sans ménagement.

L'homme a ses âges, & chaque âge a ses qua-

lités & ses défauts.

L'éducation de l'enfant doit se diriger à la probité, à la sobriété & à la force. Il faut en attendre les deux premieres vertus dans son enfance. Il montrera la seconde dans son adolescence & son état viril.

On ne permettra point à l'homme de faire tout

se qui lui plaît.

Il faut qu'il ait à côté de lui quelqu'un qui le commande, & à qui il obéisse, de-là la nécessité d'une puissance légitime & décente qui soumette tout citoyen.

Le philosophe ne se promettra aucun de ses biens qui peuvent arriver à l'homme, mais qui ne sont point à sa discrétion. Il apprendra à s'en

passer.

Il est désendu de quitter son poste sans la volonté de celui qui commande. Le poste de l'homme est la vie.

Il faut éviter l'intempérance dans les choses nécessaires à la conservation; l'excès en tout.

La tempérance est la force de l'ame; l'empire sur les passions sait sa lumiere. Avoir la continence,

c'est être riche & puissant.

La continence s'étend aux besoins du corps & à ses voluptés, aux alimens & à l'usage des femmes. Réprimez tous les appétits vains & superflus.

L'homme est mort dans l'ivresse du vin. Il

est furieux dans l'ivresse de l'amour.

Il faut s'occuper de la propagation de l'espece en hiver ou au printemps. Cette fonction est funeste en été, & nuisible en tout temps.

Quand l'homme doit-il approcher de la fem-

me ? Lorsqu'il s'ennuira d'être fort.

La volupté est la plus dangereuse des enchanteresses. Lorsqu'elle nous sollicite, voyons d'abord si la chose est bonne & honnête; voyons ensuite si elle est utile & commode. Cet examen suppose un jugement qui n'est pas commun.

Il faut exercer l'homme dans son enfance à fuir ce qu'il devra toujours éviter, à pratiquer ce

qu'il aura toujours à faire, à desirer ce qu'il devra toujours aimer, à mépriser ce qui le rendra en tout temps malheureux & ridicule.

Il y a deux voluptés, l'une commune, basse, vile & générale; l'autre grande, honnête & vertueuse. L'une a pour objet les choses du corps;

l'autre les choses de l'ame.

L'homme n'est en sûreté que sous le bouclier de la sagesse, & il n'est heureux que quand il est en sûreté.

Les points les plus importans de la politique fe réduisent au commerce général des hommes entr'eux, à l'amitié, au culte des Dieux, à la piété en vers les morts, & à la législation.

Le commerce d'un homme avec un autre est ou agréable, ou fâcheux, selon la diversité de l'âge, de l'état, de la fortune, du mérite, & de

tout ce qui différentie.

Qu'un jeune homme ne s'irrite jamais contre

un vieillard. Qu'il ne le ménace jamais.

Qu'aucun n'oublie la distinction que les dignités mettent entre lui & son semblable.

Mais comment prescrire les regles relatives à cette variété infinie d'actions de la vie? Qui est-ce qui peut définir l'urbanité, la bienséance, la décence & les autres vertus de détail.

Il y a une amitié de tous envers tous.

Il faut bannir toute prétention de l'amitié, for-tout de celle que nous devons à nos parens, aux vieillards, aux bienfaiteurs.

Ne fouffrons pas qu'il y ait une cicatrice dans

l'ame de notre ami.

Il n'y aura ni blessure, ni cicatrice dans l'ame de notre ami, si nous savons lui céder à proposOue le plus jeune le céde toujours au pluss

Agé.

Que le vieillard n'use du droit de réprendre Laz jeunesse qu'avec ménagement & douceur. Qu'ora voie de l'intérêt & de l'affection dans sa remontrance. C'est-là ce qui la rendra décente, honnête, utile & douce.

La fidélité que vous devez à votre ami, est une chose sacrée, qui ne soussire pas même la plaisante-

rie.

Que l'infortune ne vous éloigné point de votre

Une méchanceté sans ressource est le seul motif pardonnable de rupture. Il ne saut garder de haine invincible que pour les méchans. La haine qu'on porte au méchant doit préserver autant que sa méchanceté.

Ne vous en rapportez point de la conversion du méchant à ses discours; mais seulement à ses actions.

Evitez la discorde. Prevenez-en les sujets.

Une amitié qui doit être durable suppose des loix, des conventions, des égards, des qualités, de l'intelligence, de la décence, de la droiture, de l'ordre, de la biensaisance, de la sermeté, de la pudeur, de la circonspection.

Fuyez les amitiés étrangeres.

Aimez votre ami jusqu'au tombeau.

Raportez les devoirs de l'amitié aux loix de la nature divine, & de la liaison de Dieu & de l'homme.

Toute morale se rapporte à Dieu. La vie de l'imiter.

Il est un Dieu qui commande à tout. Des

mandez - lui le bien. Il accorde à ceux qu'il aime.

Croyez qu'il est, qu'il veille sur l'homme, & qu'un animal enclin au mal, a besoin de sa verge & de son stein.

Un être qui sent la vicissitude de la nature, cherchera à établir quelque principe de constance en lui-meme, en se proposant l'être immuable pour modele.

Ne prêtez point votre ressemblance aux Dieux. Ne leur attachez point des sigures. Regardez-les comme des puissances dissus, présentes à tout, & n'ayant d'autres limites que l'univers.

Honorez-les par desinitiations & des lustrations,

par la pureté de l'ame, du corps & des vêtemens. Chantez des hymnes à leur gloire, cherchez leur volonté dans les divinations, les forts & toutes fortés de présages que le hasard vous offrira.

Vous n'immolerez point d'animaux.

Posez sur leurs autels de l'encens, de la farine & du miel.

La piété envers les Dieux & la religion sont dans le cœur.

Vous n'égalerez point dans votre hommage les héros aux Dieux.

Purifiez-vous par les expiations, les lustrations, les aspersions & les abstinences prescrites par ceux qui président aux mysteres.

Le serment est une chose juste & sacrée. Il y

a un Jupiter jurateur.

Soyez lent à faire le serment, soyez prompt à l'accomplir.

Tome III,

Ne brûlez point les corps des morts.

Après Dieu & les génies, que personne ne vous soit plus respectable sous le ciel que vos parens; que votre obéissance soit de cœur & non d'apparence.

Soyez attaché aux loix & aux coutumes de votre pays. Ce n'est pas l'utilité publique que les

innovations ont en vue.



# **PHILOSOPHIE**

DES

#### ETRUSQUES ET DES ROMAINS.

ous favons peu de chose des opinions des Etrusques sur le monde, les Dieux, l'ame & la nature. Ils ont été les inventeurs de la divination par les augures, ou de cette science frivole qui consiste à connoître la volonté des Dieux, ou par le vol des oiseaux, ou par leur chant, ou par l'inspection des entrailles d'une victime. O combien nos lumieres sont foibles & trompeuses! tantôt c'est notre imagination, ce sont les événemens, nos passions, notre terreur & notre curiosité qui nous entraînent aux suppositions les plus ridicules, tantôt c'est une sorte d'erreurs que nous joue. Avons nous découvert, à force de raison & d'étude, quelque principe vraisemblable ou vrai? Nous nous égarons dès les premieres conséquences que nous en tirons, & nous flottons incertains. Nous ne savons s'il y a vice ou dans le principe, ou dans la conséquence; & nous ne pouvons nous résoudre, ni à admettre l'un, ni à les recevoir tous deux. Le sophisme consiste dans quelque chose de très-subtil qui nous échappe. Que répondrions-nous à un augure qui nous diroit: Ecoute philosophe incrédule, & humilie-toi. Ne conviens-tu pas que tout est lié dans la nature? ... J'en conviens. ... Pourquoi donc ofes-tu nier qu'il y ait entre la confor-

mation de ce soie & de cet événement, un rapport qui m'éclaire?... Le rapport y est sans doute, mais comment peut-il l'éclairer?... Comme le mouvement de l'astre de la nuit t'instruit sur l'élévation ou l'abaifsement des eaux de la mer : & combien d'autres circonstances où tu vois qu'un phénomene étant, un autre phénomene est ou sera, sans appercevoir entre ces phénomenes aucune liaison de cause & d'effet? Ouel est le fondement de ta science en pareil cas? D'où sais-tu que si l'on approche le seu de ce corps, il en sera consumé? ... De l'expérience ... Eh bien l'expérience est aussi le fondement de mon art. Le hafard te conduisit à une premiere observation. & moi aussi. J'en sis une seconde, une troisieme; & ie conclus de ces observations réitérées, une concomitance constante & peut-être nécessaire entre des effets très-éloignés & très-disparates. Mon esprit n'eut point une autre marche que le tien. Viens donc. Approche-toi de l'autel. Interrogeons ensemble les entrailles des victimes, & si la vérité accompagne toujours leurs réponfes. adore mon art & garde le filence.... Et voilà. mon philosophe, s'il est un peu sincere, réduit à laisser de côté sa raison, & à prendre le couteau du facrificateur, ou à abandonner un principe incontestable; e'est que tout tient de la nature par un enchaînement nécessaire; ou à résuter par l'expérience même, la plus absurde de toutes les idées; c'est qu'il y a une liaison inessable & secrete, entre le sort de l'empire & l'appétit ou le dégoût des poulets sacrés. S'ils mangent, tout va bien; tout est perdu, s'ils ne mangent pas. Ou'on rende le philosophe si subtil que l'on voudra; s l'augure n'est pas un imbécille, il répondra à tout, & ramenera le philosophe, malgré qu'il en ait,

à l'expérience.

Les Etrusques disoient, Jupiter a trois soudres; un soudre qu'il lance au hasard, & qui avertit les hommes qu'il est; un soudre qu'il n'envoie qu'après en avoir délibéré avec quelques Dieux & qui intimide les méchans; un soudre qu'il ne prend que dans le conseil général des immortels,

& qui écrase & qui perd.

Ils pensoient que Dieu avoit employé douze mille ans à créer le monde, & partagé sa durée en douze périodes de mille ans chacune. Il créa dans les premiers mille ans, le ciel & la terre; dans les seconds mille ans, le sirmament; dans les troisiemes, la mer & toutes les eaux; dans les quatriemes, le soleil, la lune & les autres astres qui éclairent le ciel; dans les cinquiemes, les oiseaux, les insectes, les reptilés, les quadrupedes, & tout ce qui vit dans l'air, dans les eaux & sur la terre. Le monde avoit six milles ans, que l'homme n'étoit pas encore. L'espece humaine subsistera jusqu'à la fin de la derniere période; c'est alors que les temps seront consommés.

Les périodes de la création des Etrusques correspondent exactement aux jours de la création

de Moyse.

Il arriva sous Marius un phénomene étonnant. On entendit dans le ciel le son d'une trompette, aiguë & lugubre; & les augures Etrusques consultés en inférerent le passage d'une période du monde à une autre, & quelque changement marqué dans la race des hommes.

Les divinités d'Isis & d'Osiris ont-elles été igno-

rées ou connues des Etrusques? c'est une question que nous laissons à discuter aux érudits.

Les premiers Romains ont emprunté sans doute, des Sabins, des Etrusques & des peuples circonvoisins, le peu d'idées raisonnables qu'ils ont eues; mais qu'étoit-ce que la philosophie d'une poignée de brigands, réfugiés entre des collines: d'où ils ne s'échappoient par intervalles, que pour porter le fer, le feu, la terreur & le ravage chez les peuples malheureux qui les entouroient? Romulus les renferma dans des murs qui furent arrosés du sang de son frere; Numa tourna leurs regards vers le ciel, & il en fit descendre les loix. Il éleva des autels; il institua des danses, des jours de solemnité & des facrifices. Il connut l'effet des prodiges sur l'esprit des peuples, & il en opéra; il se retira dans les lieux écartés & déserts; conféra avec les nymphes; il eut des révélations; il alluma le feu facré; il en confia le soin à des vestubles; il étudia le cause des astres, & il en tira la mesure des temps. Il tempéra les ames féroces de ses sujets par des exhortations, des institutions politiques & des cérémonies religieuses. Il éleva sa tête entre les Dieux pour tenir les hommes prosternés à ses pieds; il se donna un caractere auguste, en alliant le rôle de pontife à celui de roi. Il immola les coupables avec le fer sacré dont il égorgeoit les victimes. Il écrivit, mais il voulut que ses livres sussent déposés avec son corps dans le tombeau, ce qui fut exécuté. Il y avoit cinq cens ans qu'ils y étoient, lorsque dans une longue inondation, la violence des eaux fépara les pierres du tombeau de Numa, & offrit au prêteur Petilius les volumes de ce législateur. On les

lut; on ne crut pas devoir en permettre la connoissance à la multitude, & on les brûla.

Numa disparoît d'entre les Romains; Tullus Hostilius lui succede. Les brigandages recommencent. Toute idée de police & de religion s'éteint au milieu des armes, & la barbarie renaît. Ceux qui commandent n'échappent à l'indocile férocité des peuples, qu'en la tournant contre les nations voisines; & les premiers rois recherchent leur sécurité dans la même politique que les derniers consuls. Quelle différence d'une contrée à une autre contrée ? à peine les Athéniens & les Grecs en général ont-ils été arrachés des cavernes & rassemblés en fociété, qu'on voit fleurir au milieu d'eux les sciences & les arts, & les progrès de l'esprit humain s'étendre de tous côtés, comme un grand incendie pendant la nuit, qui embrase & éclaire la nation, & qui attire l'attention des peuples circonvoisins. Les Romains, au contraire, restent abrutis jusqu'au temps où l'académicien Carnéade. le stoicien Diogene, & le péripatéticien Critolaus, viennent solliciter au sénat la remise de la somme d'argent à laquelle leurs compatriotes avoient été condamnés pour le dégât de la ville d'Orope. Publius Scipion Nasica, & Marius Marcellus étoient alors confuls, & Aulus-Albinus exerçoit la préture.

Ce fut un événement que l'apparition dans Rome de trois philosophes d'Athenes. On accourut pour les entendre. On distingua dans la foule, Lélius, Furius & Scipion, celui qui fut dans la suite surnommé l'Africain. La lumiere alloit prendre, lorsque Caton l'ancien, homme superstitieusement attaché à la grossiéreté des premiers temps,

& en qui les infirmités de la vieillesse augmentoient encore une mauvaise humeur naturelle, pressa la conclusion de l'assaire d'Orope, & sit

congédier les ambassadeurs. On enjoignit peu de temps après au préteur Pomponius, de veiller à ce qu'il n'y eût ni école, ni philosophe dans Rome, & l'on publia contre les rhéteurs ce fameux décret qu'Aulugelle nous a conservé; il est conçu en ces termes: Sur la dénonciation qui nous a été faite, qu'il y avoit parmi nous des hommes qui accréditoient un nouveau genre de discipline; qu'ils tenoient des écoles où la jeunesse romaine s'assembloit; qu'ils se donnoient le titre de rhéteurs latins , & que nos enfans perdoient le temps à les entendre : nous · avons pensé que nos ancêtres instruisoient eux-mêmes leurs enfans & qu'ils avoient pourvu aux écoles, où ils avoient jugé convenable qu'on les enseignât; que ces nouveaux établissemens étoient contre les mœurs & les usages des premiers temps; qu'ils étoient mauvais & qu'ils devoient nous déplaire; en conséquence, nous avons conclu à ce qu'il fût déclaré, & à ceux qui tenoient ces écoles nouvelles, & à ceux qui s'y rendoient, qu'ils faisoient une chose qui nous déplaisoit.

Ceux qui fouscrivirent à ce décret étoient bien éloignés de soupconner qu'un jour les ouvrages de Cicéron, le poème de Lucrece, les comédies de Plaute & de Térence, les vers d'Horace & de Virgile, les élégies de Tibulle, les madrigaux de Catulle, l'histoire de Saluste, de Tite-Live & de Tacite, les fables de Phedre, feroient plus d'honneur au nom romain que toutes ses conquêtes, & que la postérité ne pourroit arracher ses yeux remplis d'admiration de dessus les pages sacrées

de ses auteurs, tandis qu'elle les détourneroit avec horreur de l'inscription de Pompée, après avoir égorgé trois millions d'hommes. Que reste-t-il de toute cette énorme grandeur de Rome? La mémoire de quelques actions vertueuses, & quelques lignes d'une écriture immortelle pour distraire d'une

longue suite d'atrocités.

L'éloquence pouvoit tout dans Athenes. Les hommes rustiques & groffiers qui commandoient dans Rome, craignirent que bientôt elle n'y exercât le même despotisme. Il leur étoit bien plus facile de chasser les philosophes, que de le devenir. Mais la premiere impression étoit faite, & ce fut inutilement que l'on renouvella quelquefois le décret de proscription. La jeunesse se porta avec d'autant plus de fureur à l'étude, qu'elle étoit défendue. Les temps montrerent que Caton & les peres conscripts qui avoient opiné après lui, avoient manqué doublement de jugement. Ils pafserent; & les jeunes gens qui s'étoient instruits secrétement, leur succéderent aux premieres fonctions de la république, & furent des protecteurs déclarés de la science. La conquête de la Grece acheva l'ouvrage. Les Romains devinrent les difciples de ceux dont ils s'étoient rendus les maîtres par la force des armes, & ils rapporterent sur leurs fronts le laurier de Bellone entrelacé de celui d'Apollon. Alexandre mettoit Homere fous fon oreiller; Scipion y mit Xénéphon. Ils goûterent particuliérement l'austérité stoicienne. Ils connurent successivement l'épicuréisme, le platonisme, le Pythagorisme, le cynisme, l'aristotélisme, & la philosophie eut des sectaires parmi les grands, parmi les citoyens, dans la classe des affranchis & des esclaves.

Lucullus s'attacha à l'académie ancienne. Il requeillit un grand nombre de livres; il en forma une bibliotheque très-riche, & son palais sut l'afyle de tous les hommes instruits qui passerent d'Athenes à Rome.

Sylla fit couper les arbres du lycée & des jardins d'académies, pour en construire des machines de guerre; mais au milieu du tumulte des armes, il veilla à la conservation de la bibliothe-

que d'Apellicon de Teïas.

Ennius embrassa la doctrine de Pythagore; elle plut aussi à Nigidius Figulus. Celui-ci s'appliqua à l'étude des mathématiques & de l'astronomie. Il écrivit des animaux, des augures, des vents.

Marius Brutus préféra le platonisme & la doctrine de la premiere académie, à toutes les autres manieres de philosopher qui lui étoient éga-

lement connues; mais il vécut en stoicien.

Cicéron, qui avoit été proscrit par les triumvirs avec M. Térentius Varron, le plus savant des Romains, inscrit celui-ci dans la classe des sectateurs de l'ancienne académie. Il dit de lui : tu atatem patria, tu descriptiones temporum, tu sacrorum jura, tu sacrodum, tu domesticam, tu bellicam disciplinam, tu sedem regionum & locorum, tu omnium divinarum humanarumque nomina, genera, officia, causas aperuisti; plurimumque poetis nostris omninoque latinis & litteris luminis attulisti & verbis, atque ipse varium & elegans omni fere numero poema secisti; philosophiamque multisque locis inchoasti, ad impellendum satis ad docendum parum.

M. Pison se montra plutôt péripatéticien, stoicien, platonicien & sceptique. Il étudia la philosophie comme un moyen sans lequel il étoit impossible de se distinguer dans l'art oratoire, & l'art oratoire, comme un moyen sans lequel il n'y avoit point de dignité à obtenir dans la république. Sa'vie sut pusillanime, & sa mort héroique.

Le peuple que son éloquence avoit si souvent rassemblé aux rostres, vit au même endroit ses mains exposées à côté de sa tête. L'existence de ces Dieux immortels, qu'il atteste avec tant d'emphase & de véhémence dans ses harangues publiques, lui sut très-suspecte dans son cabinet.

Quintus Lucilius Balbus fit honneur à la secte

stoïcienne.

Lucain a dit de Caton d'Utique:

Hi mores, hac duri immota Catonis
Santia fuit, servare modum, sinemque tenere,
Naturamque sequi, patriaque impendere vitam,
Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo;
Huic epula, vicisse samem, magnique penates
Summovisse hyemem testo; pretiosaque vestis,
Hirtam membra super Romani more quiritis
Induxisse togam, Venerisque huic maximus usus,
Progenies. Urbi pater est, urbique maritus.
Justitia cultor, rigidi servator honesti,
In commune bonus, nullosque Catonis in astus
Subrepsit, partemque tulit sibi nata voluptas.

Ce caractere, où il y a plus d'idées que de poésie, plus de force que de nombre & d'harmonie, est celui du stoicien parsait. Il mourut entre Apollonide & Démétrius, en disant à ces philosophes:

"Ou détruisez les principes que vous m'avez inf"pirés, ou permettez que je meure «.

Andronicus de Rhodes suivit la philosophie

d'Aristote.

Cicéron envoya son fils à Athenes, sous le pé-

ripatéticien Cratippus.

Torquatus, Velleius, Atticus, Papirius, Pætus, Verrius Albutius, Pison, Pansa, Fabius Gallus, & beaucoup d'autres hommes célebres embrassernt l'épicuréssme.

Lucrece chanta la doctrine d'Epicure. Virgile, Varus, Horace écrivirent & vécurent en épi-

curiens.

Ovide ne fut attaché à aucun système. Il les connut presque tous, & ne retint d'aucun que ce qui prêtoit des charmes à la siction.

Manilius, Lucain & Perse pencherent vers le

stoïcisme.

Séneque inscrit le nom de Tite-Live parmi les

philosophes en général.

Tacite fut stoicien; Strabon aristotélicien; Mécene épicurien; Cneius Julius & Thraseas stoiciens; Helvidius Priscus prit le même manteau.

Auguste appella auprès de lui les philosophes.

Tibere n'eut point d'aversion pour eux.

Claude, Néron & Domitien les chasserent.

Trajan, Hadrien & les Antonins les rappellerent.

Ils ne furent pas sans considération sous Septime-Sévere.

Héliogabale les maltraita; ils jouirent d'un fort plus supportable sous Alexandre-Sévere & sous les Gordiens.

La philosophie, depuis Auguste jusqu'à Constantin, eut quelques protecteurs; & l'on peut dire à son honneur que ses ennemis, parmi les princes, surent en même-temps ceux de la justice, de la liberté, de la vertu, de la raison & de l'huma-

nité. Et s'il est permis de prononcer d'après l'expérience d'un grand nombre de siecles écoulés, on peut avancer que le souverain qui haira les sciences, les arts & la philosophie, sera un imbécille ou un méchant, ou tous les deux.

Terminons cet abrégé historique de la philosophie des Romains par cette réflexion: c'est qu'ils n'ont rien inventé dans ce genre; qu'ils ont passé leur temps à s'instruire de ce que les Grecs avoient découvert, & qu'en philosophie, les maîtres du monde n'ont été que des écoliers.



## PHILOSOPHIE

DES

### SARRASINS OU ARABES.

Oyez ce que nous avons déja dit à l'arricle Arabes, où nous avons conduit l'histoire philosophique de ces peuples depuis sa premiere origine, jusqu'au temps de l'islamisme. C'est à ce moment que nous allons la reprendre. Les sciences s'éteignoient par-tout; une longue suite de conquérans divers avoient bouleversé les empires subsistans, & laissé après eux l'ignorance & la misere; les Chrétiens même s'étoient abrutis, lorsque les Sarrasins seuilleterent les livres d'Aristote, & releverent la philosophie défaillante.

Les Arabes n'ont connu l'écriture que peu de temps avant la fondation de l'égire. Antérieurement à cette époque on peut les regarder comme des idolâtres grossiers, sur lesquels un homme qui avoit quelque éloquence naturelle pouvoit tout. Tels surent Sahan, Wayel, & sur-tout Kossus: ceux qu'ils désignerent par le titre de chated, étoient pâtres, astrologues, musiciens, médecins, poëtes, legislateurs & prêtres; caracteres qu'on ne trouve jamais réunis dans une même personne, que chez les peuples barbares & sauvages. Ouvrez les sastes des nations; & lorsqu'ils vous entretiendront d'un homme chargé d'interpréter la volonté des Dieux, de les invoquer dans les temps de calamités générales, de chanter les saits

mémorables, d'ordonner des entreprises, d'infliger des châtimens, de décerner des récompenses, de prescrire des loix ecclésiastiques, politiques & civiles, de marquer des jours de repos & de travail, de lier ou d'absoudre, d'assembler ou de disperser, d'armer ou de désarmer, d'imposer les mains pour guérir ou pour exterminer; concluez que c'est le temps de la prosonde ignorance. A mesure que la lumiere s'accroîtra, vous verrez ces sonctions importantes se séparer; un homme commandera, un autre facrissera; un troisseme guérira; un quatrieme plus sacré les immortalisera par ses chants.

Les Arabes avoient peut-être avant l'islamifme quelques teintures de poésie & d'astrologie, telles qu'on peut les supposer à un peuple qui parle une langue sixée, mais qui ignore l'art

d'écrire.

Ce fut un habitant d'Ambare, appellé Moramere, qui inventa les caracteres arabes peu de temps avant la naissance de Mahomet, & cette découverte demeura si secrete entre les mains des Coraishites, qu'à peine se trouvoit-il quelqu'un qui sut lire l'alcoran lorsque les exemplaires commencerent à s'en multiplier. Alors la nation étoit partagée en deux classes, l'une d'érudits, qui savoient lire, & l'autre d'idiots. Les premiers résidoient à Médine, les seconds à la Mecque. Le faint prophete ne savoit ni lire ni écrire : de-là la haine des premiers musulmans contre toute espece de connoissance; le mépris qui s'en est perpétué chez leurs successeurs; & la plus longue durée garantie aux mensonges religieux dont ils sont entêtés.

Mahomet fut si convaincu de l'incompatibilité de la philosophie & de la religion, qu'il décerna peine de mort contre celui qui s'appliqueroit aux arts libéraux : c'est le même pressentiment dans tous les temps & chez tous les peuples, qui a fait hasarder de décrier la raison.

Il étoit environné d'idolâtres, de Zabiens, de Juiss & de Chrétiens. Les idolâtres ne tenoient à rien; les Zabiens étoient divisés; les Juiss misérables & méprisés; les Chrétiens, partagés en monophysites ou jacobites & orthodoxes, se déchiroient. Mahomet sut prositer de ces circonstances pour les amener tous à un culte qui ne leur laissoit que l'alternative de choisir

des belles femmes, ou d'être exterminés.

Le peu de lumiere qui restoit s'affoiblit au milieu du tumulte des armes, & s'éteignit au sein de la volupté; l'alcoran fut le seul livre; on brûla les autres, ou parce qu'ils étoient superflus, s'ils ne contenoient que ce qui est dans l'alcoran, ou parce qu'ils étoient pernicieux, s'ils contenoient quelque chose qui n'y fût pas. Ce fut le raisonnement d'aprês lequel un des généraux Sarrazins fit chauffer pendant fix mois les bains publics avec les précieux manuscrits de la bibliothéque d'Alexandrie. On peut regarder Mahomet comme le plus grand ennemi que la raison humaine ait eu. Il y avoit un siecle que sa religion étoit établie, & que ce furieux imposseur n'étoit plus, lorsqu'on entendoit des hommes remplis de son esprit s'écrier que Dieu puniroit le Calife Almanon, pour avoir appellé les sciences dans ses états, au détriment de la sainte ignorance des fideles croyans; & que si quelqu'un

qu'un l'imitoit, il falloit l'empaler, & le porter ainsi de tribu en tribu, précédé d'un héraut qui diroit, voilà quelle a été & quelle sera la récompense de l'impie qui présérera la philoso-

phie à la tradition & au divin alcoran.

Les Omméades qui gouvernerent jusqu'au milieu du second siecle de l'hégire, surent des défenseurs rigoureux de la loi de l'ignorance, & de la politique du saint prophete. L'aversion pour les sciences & pour les arts se rallentit un peusous les Abassides. Au commencement du IVe, siecle, Abut-Abbas Al-Mamon & ses successeurs, instituerent les pélérinages, éleverent des temples, prescrivirent des prieres publiques, & se montrerent si religieux, qu'ils purent accueillir la science & les savans sans s'exposer.

Le Calife Walid défendit aux Chrétiens l'usage de la langue grecque; & cet ordre singulier donna lieu à quelques traductions d'auteurs étran-

gers en Arabe.

Abug Jaafar Al-Mansor, son successeur, ofa attacher auprès de lui un astrologue & deux médecins Chrétiens, & étudier les mathématiques & la philosophie: on vit paroître sans scandale deux livres d'Homere traduits en syriaque, & quelques autres ouvrages.

Abug-Jaafar Haron Raschid marcha sur les trates d'Almansor, aima la poésie, proposa des récompenses aux hommes de lettres, & leur ac-

corda une protection ouverte.

Ces souverains sont des exemples stappans de ce qu'un prince aimé de ces peuples peut entreprendre & exécuter. Il faut qu'on sache qu'il n'y a point de religion que les Mahométans hait-Tome III. sent autant que la chrétienne; que les savans, que les Califes Abassides rassemblerent autour d'eux, étoient presque tous Chrétiens, & que le peuple heureux sous leur gouvernement, ne sont-

gea pas à s'en offenser.

Mais le regne d'Al-Mamon, ou Abug-Jaafar Abdallach, fut celui des sciences, des arts & de la philosophie; il donna l'exemple, il s'inftruist. Ceux qui prétendoient à sa faveur, cultiverent les sciences. Il encouragea les Sarrazins à étudier; il appella à sa cour ceux qui passoient pour versés dans la littérature grecque, Juis, Chrétiens, Arabes ou autres, sans aucune distinc-

tion de religion.

On sera peut-être surpris de voir un prince Musulman souler aux pieds si siérement un des points
les plus importans de la religion dominante; mais
il saut considérer que la plupart des habitans de
l'Arabie étoient Chrétiens; qu'ils exerçoient la
médecine, connoissance également utile au prince & au prêtre, au sujet hérétique ou au sujet
orthodoxe; que le commerce qu'ils faisoient les
rendoit importans; & que malgré qu'ils en eufsent, par une supériorité nécessaire des lumieres
sur l'ignorance, les Sarrazins leurs accordoient
de l'estime & de la vénération. Philopone, philosophe Aristotélicien, se sit respecter d'Amram,
général d'Omar, au milieu du sac d'Alexandrie.

Jean Mésué sut versé dans la philosophie, les lettres & la médecine; il eut une école publique à Bagdad; il sut protégé des Califes, depuis Al-Rashide, Al-Mamon, jusqu'à Al-Mota Waccille; il sorma des disciples, parmi lesquels on nomme Honam-Con-Isac, qui étoit Arabe d'on

rigine, Chrétien de religion, & médecin de

profession.

Honam traduisit les Grecs en Arabe, commenta Euclide, expliqua l'almageste de Ptolomée, publia les livres d'Eginete, & la somme philosophique aristotélique de Nicolas, en syriaque, & sit connoître par extrait Hippocrate & Galien.

Les souverains sont de l'esprit des peuples tout ce qu'il leur plast; au temps de Mésué, ces superstitieux Musulmans, ces séroces contempteurs de la raison, voyoient sans chagrin une école publique de philosophie s'ouvrir à côté d'une

mosquée.

Cependant les imprudens Chrétiens attaquoient l'alcoran, les Juiss s'en mocquoient, les philosophes le négligoient, & les fideles croyans, sentoient la nécessité de jour en jour plus urgente de recourir à quelques hommes instruits & persuadés, qui défendissent leur culte, & qui repoussassent les attaques de l'impiété. Cette néteffité les reconcilia encore avec l'érudition; mais bientôt on attacha une foule de sens divers aux passages obscurs de l'alcoran; l'un y vit une chole, un autre y vit une autre chose; on disputa, & on se divisa en sectes qui se damnerent réciproquement. Cependant la Syrie, l'Arabie, la Perse, l'Egypte, se peuplerent de philosophes, & la lumiere échappée de ces contrées commença à poindre en Europe.

Les contemporains & les successeurs d'Al-Mamon se conformerent à son goût pour les sciences; elles surent cultivées jusqu'au moment où effrayées, elles s'ensuirent dans la Perse, dans la Scythie & la Tartarie, devant Tamerlan. Un fecond fléau succèda à ce premier; les Turcs renverserent l'empire des Sarrazins, & la barbarie se renouvella avec les ténebres.

Ces événemens abrutissoient les peuples, en civilisoient d'autres, les transmigrations sorcées, conduisirent quelques savans en Afrique & dans l'Espagne, & ces contrées s'éclairerent.

Après avoir suivi d'un coup-d'œil rapide les révolutions de la science chez les Sarrazins, nous

allons nous arrêter sur quelques détails.

Le mahométisme est divisé en plus de soixante & dix sectes : la diversité des opinions tombe particuliérement sur l'unité de Dieu & ses attributs, ses décrets & son jugement, ses promesses & ses châtimens, la prophétie & les fonctions du sacerdoce : de-là les hanisites, les melkites, les schasites, les henbalites, les mutazalites, &c... & toutes ces distinctions extravagantes qui font nées, qui naissent & qui naîtronz dans tous les temps, & chez tous les peuples où l'on appliquera les notions de la philosophie aux dogmes de la théologie. La fureur de concilier Aristote avec Mahomet, produisit parmi les Mufulmans les mêmes folies que la même fureur de concilier le même philosophe avec J. C., avoit produites ou produisit parmi les Chrétiens; ils eurent leur al-calam ou théosophie.

Dans les commencemens, les Musulmans prouvoient la divinité de l'alcoran avec un glaive bien tranchant : dans la suite, ils crurent devoir employer aussi la raison; & ils eurent une philosophie & une théologie scholastique, & des molinistes, & des jansénistes, & des déistes, & des pirrhoniens, & des athées, & des sceptiques.

Alkindi naquit à Basra de parens illustres; il fut chéri de Al-Mamon, de Al-Mosatem; il s'appliqua particuliérement aux mathématiques & à la philosophie : Aristote étoit destiné à étouffer ce que la nature produiroit de génie chez presque tous les peuples; Aikindi sut une de ces victimes parmi les Sarrazins. Après avoir perdu son temps aux catégories, aux prédicamens, à l'art sophistique, il se tourna du côté de la médecine avec le plus grand succès; il ne négligea pas la philosophie naturelle; ses découvertes le firent soupçonner de magie. Il avoit appliqué les mathématiques à la philosophie; il appliqua la philosophie à la médecine, il ne vit pas que les mathématiques détruisoient les systèmes en philosophie, & que la philosophie les introduisoit en médecine. Il fut éclectique en religion; il montra bien à un interprete de la loi qui le déchiroit publiquement, & qui avoit même attenté à sa vie, la différence de la philosophie & de la superstition; il auroit pu le chatier, ou employer la faveur dont il jouissoit à la cour, & le perdre; il se contenta de le reprimander doucement, & de lui dire: » ta reli-» gion te commande de m'ôter la vie , la mienne » de te rendre meilleur si je puis : viens que je » t'instruise, & tu me tueras après si tu veux». Que pense-t-on qu'il eût appris à ce prêtre fanatique? L'arithmétique & la géométrie, il n'en fallut pas davantage pour l'adoucir & le réformer; c'est peut-être ainsi qu'il en faudroit user avec les peuples féroces, superflitieux & barbares. Faites précéder le missionnaire par un géometre; qu'ils sachent combiner les vérités, &

puis vous leur ferez combiner ensuite des idées

plus difficiles.

Thabit suivit la méthode d'Alkindi; il sut géometre, philosophe, théologien & médecin sous le Calise Mootade, il naquit l'an de l'hégire 221,

& mourut l'an de la même époque 288.

Al-Farabe méprisa les dignités & la richesse. s'enfuit de la maison paternelle, & s'en aila entendre Mésué à Bagdad; il s'occupa de la dialectique, de la physique, de la métaphysique & de la politique; il joignit à ces études celles de la géométrie, de la médecine & de l'astronomie, sans lesquelles on ne se distinguoitpas dans l'école de Mésué. Sa réputation parvint jusqu'à l'oreille des Califes, on l'appella; on lui proposa des récompenses; mais rien ne lui parut même préférable aux douceurs de la solitude & de la méditation; il abandonna la cour au crime. à la volupté, à la fausseté, à l'ambition, au mensonge & à l'intrigue: celui-ci ne sut pas seulement de la philosophie, il fut philosophe; une seule chose l'affligeoit; c'est la briéveté de la vie. l'infirmité de l'homme, les besoins naturels, la difficulté de la science, & l'étendue de la nature. Il disoit: du pain d'orge, de l'eau d'un puits, un habit de laine; & loin de moi, ces joies trompeuses, qui finissent par des larmes. Il s'étoit attaché à Aristote; il embrassa les mêmes objets. Ses ouvrages furent estimés des Arabes & des Juifs : ceux-ci le traduisirent dans leur langue. Il mourut l'an 239 de l'hégire, à l'âge de 80 ans.

Eschiari ou Al-Asshari appliqua les principes de la philosophie péripatéticienne aux dogmes relevés de l'islamisme, sit une théologie nouvelle.

& devient chef de la secte appellée de son nom des Asharites, c'est un syncrétisme théosophique. Il avoit été d'abord motazalite, & il étoit dans le sentiment que Dieu est nécessité de faire ce qu'il y a de mieux pour chaque être; mais il quitta cette opinion.

Asshari, suivant à toute outrance les abstractions, distinctions, précisions aristotéliques, en vint à soutenir que l'existence de Dieu disséroit

de ses attributs.

Il ne vouloit pas qu'on instituât de comparaison entre le créateur & la créature. Maimonide qui vivoit au milieu de tous les héréstarques musulmans, dit qu'Aristote attribuoit la diversité des individus à l'accident, Asaria à la volonté, Mutazali à la sagesse; & il ajoute pour nous autres Juiss, c'est une suite du mérite de chacun & de la rai-

fon générale des choses.

La doctrine d'Asshari fit les progrès les plus rapides. Elle trouva des sectateurs en Asse, en Afrique & en Espagne. Ce fut le docteur orthodoxe par excellence. Le nom d'héréstarque demeura aux autres théologiens. Si quelqu'un osoit accuser de fausset le dogme d'Asshari, il encouroit peine de mort. Cependant il ne se soutient pas avec le même crédit en Asse & en Egypte. Il s'éteignit dans la plupart des contrées au temps de la grande révolution; mais il ne tarda pas à se renouveller, & c'est aujourd'hui la religion dominante; on l'explique dans les écoles; on l'enseigne aux ensans; on l'a mise en vers, & je me souviens bien, dit Léon, qu'on me faisoit apprendre ces vers par cœur quand j'étois jeune.

il naquit à Bagdad; il y fut élevé; il y apprit la philosophie & les mathématiques, deux iciences qu'on faisoit marcher ensemble & qu'il ne faudroit jamais séparer. Il posséda l'astronomie au point qu'on dit de lui, que le terre ne fut pas aussi bien connue de Ptolomée que le ciel d'Essophi. Il imagina le premier un planisphere, où le mouvement des planetes étoit rapporté aux étoiles

fixes. Il mourut l'an 383 de l'hégire.

Qui est-ce qui a parcouru l'histoire de la médecine & qui ignore le nom de Rases, ou Al-Rase ou Abubecre? Il naquit à Rac, ville de Perse, d'où son pere l'emmena à Bagdad pour l'initier au commerce; mais l'autorité ne subjugue pas le génie. Rases étoit appellé par la nature à autre chose qu'à vendre ou acheter. Il prit quelque teinture de médecine, & s'établit dans un hôpital. Il crut que c'étoit là le grand livre du médecin, & il crut bien. Il ne négligea pas l'érudition de la philosophie, ni celle de son art; ce fut le Galien des Arabes. Il voyagea: il parcourut différens climats. Il conversa avec des hommes de toutes sortes de professions; il écouta sans distinction quiconque pouvoit l'instruire ou des médicamens, ou des plantes, ou des métaux, ou des animaux, ou de la philosophie, ou de la chirurgie, ou de l'histoire naturelle, ou de la physique, ou de la chymie. Arnauld de Villeneuve disoit de lui : cet homme fut profond dans l'expérience, fûr dans le jugement, hardi dans la pratique, clair dans la spéculation. Son mérite fut connu d'Almansor qui l'appella en Espagne, où Rases acquit des richesses immenses. Il devient aveuele à quatre-vingt-dix ans, l'an de

Thégire 101. Il laissa une multitude incroyable

d'opuscules; il nous en reste plusieurs.

Avicenne naquit à Bochara l'an 370 de l'hégire, d'un pere qui connut de bonne reure l'esprit excellent de son fils & le cultiva. Avicenne, à l'âge où les enfans bégayent encore, par-10it distinctement d'arithmétique, de géométrie & d'astronomie. Il fut instruit de l'islamisme dans sa maison; il alla à Bagdad étudier la médecine, & la philosophie rationelle & expérimentale. Pai pitié de la maniere dont nous employons le temps, quand je parcours la vie d'Avicenne. Les jours & les nuits ne sui suffisoient pas, il en trouvoit la durée trop courte. Il faut convenir que la nature leur avoit été bien ingrate, à lui & à ses contemporains, ou qu'elle nous a bien favorisés, si nous devenons plus savans au milieu du tumulte & des distractions, qu'ils ne l'ont été après leur veilles, leurs peines & leur affiduité. Son mérite le conduisit à la cour; il y jouit de la plus grande confidération, mais il ignoroit le fort qui l'attendoit. Il tomba tout-àcoup du faîte des honneurs & de la richesse au fond d'un cachot. Le sultan Jasochbagh avoit conféré le gouvernement de la contrée natale d'Avicenne à son neveu. Celui-ci s'étoit attaché. notre philosophe en qualité de médecin, lorsque le fultan, allarmé sur la conduite de son neveu, résolut de s'en défaire par le poison, & par la main d'Avicenne. Avicenne ne voulut ni manquer au maître qui l'avoit élevé, ni à celui qu'il servoit. Il garda le filence & ne commit pas le crime; mais le neveu de Josochbagh, instruit avec le temps du projet atroce de son ou-

cle, punit son médecin du secret qu'il lui en avoit fait. Sa prison dura deux ans. Sa conscience ne lui reprochoit rien, mais le peuple qui juge, comme on le sait, le regardoit comme un monstre d'ingratitude. Il ne voyoit pas qu'un mot indifcret auroit armé les deux princes, & fait répandre des fleuves de sang. Avicenne fut un homme voluptueux; il écouta le penchant qu'il avoit au plaisir, & ses excès surent suivis d'une dyssenterie qui l'emporta l'an 428 de l'hégire. Lorsqu'il étoit entre la mort & la vie, les inhumains qui l'environnoient, lui disoient : eh bien, grand médecin, que ne tu guéris-tu? Avicenne, indigné, se sit apporter un verre d'eau, y jetta un peu de poudre qui la glaça sur le champ, dicta son testament, prit son verre de glace, & mourut. Il laissa à son fils unique Hali, homme qui s'est fait un nom dans l'histoire de la médecine, une succession immense. Freind a dit d'Avicenne. qu'il avoit été louche en médeçine & aveugle en philosophie; ce jugement est sévere. D'autres prétendent que son canon medicina, prouve avec tous ses défauts, que ce fut un homme divin; c'est aux gens de l'art de l'apprécier.

Sortis de l'Asie, nous allons entrer en Afrique & dans l'Europe, & passer chez les Maures. Essereph-Essachalli, le premier qui se présente, naquit en Sicile; ce sut un homme instruit & éloquent. Il eut les connoissances communes aux savans de son temps, mais il les surpassa dans la cosmographie. Il sut connu & protégé du comte Roger, qui préséroit la lecture du spatiatorium l'corum d'Essachalli à celle de l'almageste de Ptolomée, parce que Ptolomée n'avoit traité que

L'une partie de l'univers, & qu'Essachalli avoit embrassé l'univers entier. Ce philosophe se désit des biens qu'il tenoit de son souverain, renonça aux espérances qu'il pouvoit encore sonder sur sa libéralité, quitta la cour & la Sicile, & se retira dans la Mauritanie.

Thograi naquit à Ispahan. Il fut poëte, historien, orateur, philosophe, médecin & chymiste. Cet homme né malheureusement pour son bonheur, accablé des bienfaits de son maître, élevéà la seconde dignité de l'empire, toujours plus riche, plus considéré & plus mécontent, n'ouvroit la bouche, ne prenoit la plume que pour se plaindre de la perversité du sort & de l'injustice des hommes; c'étoit le sujet d'un poëme qu'il composoit lorsque le sultan maître entra dans sa tente. Celui-ci, après en avoir lu quelques vers, hui dit, » Thograi, je vois que tu es mal avec » toi-même; écoute, & résouviens-toi de ma » prédiction. Je commande à la moitié de l'Asse: » tu es le premier d'un grand empire après moi; » le ciel a versé sur nous sa faveur; il ne dé-» pend que de nous d'en jouir. Craignons qu'il ne » punisse un jour notre ambition par quelques re-» vers; nous sommes des hommes, ne veuillons » pas être des Dieux ». Peu de temps après le fultan plus sage dans la spéculation que dans la pratique, sut jetté dans un cachot avec son ministre. Thograi fut mis à la question & dépouillé de ses trésors, peu de temps après il fut condamné de périr attaché à un arbre & percé de fleches. Ce supplice ne l'abattit point. Il montra plus de courage qu'on n'en devoit at-tendre d'un ame que l'avarice avoit aville. Il chanta des vers qu'il avoit composés; brava la mort; il insulta à ses ennemis, & s'offrit sans pâlir à leurs coups. On exerça la sérocité jusque sur son cadavre, qui sut abandonné aux slammes. Il a écrit des commentaires historiques sur les choses d'Asie & de Perse; il nous a laissé un ouvrage d'alchimie intitulé, desson natura. Il paroît s'être soustrait au joug de l'aristotélisme, pour s'attacher à la doctrine de Platon. Il avoit médité sa république. D'un grand nombre de poëmes dans lesquels il avoit célébré les hommes illustres de son temps, il ne nous en reste qu'un dont l'argument est moral.

L'histoire de la philosophie & de la médecine des Sarrazins d'Espagne nous offre d'abord les

noms d'Avenzoar & d'Avenpas.

Avenzour naquit à Séville; il professa la philosophie, & exerça la médecine avec un désintéressement digne d'éloge. Il soulageoit les malades indigens du salaire qu'il recevoit des riches. Il eut pour disciples Avenpas, Averroës & Rass. Il bannit les hypotheses de la médecine, & la ramena à l'expérience & à la raison. Il mou-

rut l'an de l'hégire 1064.

Le médecin Avenpas fut une espece de théofophe. Sa philosophie le rendit suspect; il sut emprisonné à Cordoue comme impie ou comme hérétique. Il y avoit alors un assez grand nombre d'hommes qui, s'imaginant persectionner la religion par la philosophie, corrompoient l'une & l'autre. Cette manie que se décésoit dans l'islamisme devoit un jour se manisester avec une sorce bien autre que dans le christianisme. Elle prend son origine dans une sorte de pusillanimité religieuse très-naturelle. Avenpas mourus

l'an 1025 de l'hégire.

Algazeal s'illustra par son apologie du mahométisme contre le judaisme & le christianisme. Il professa la philosophie, la théologie & le droit islamitique à Bagdad. Jamais école ne fut plus nombreuse que la sienne. Riches, pauvres, magistrats, nobles, artisans, tous accourarent pour l'entendre. Mais un jour qu'on s'y attendoit le moins, notre professeur disparut. Il prit l'habit de pélérin; il alla à la Meque; il parcourut l'Arabie, la Syrie & l'Egypte: il s'arrêta quelque temps au Caire pour y entendre Etartole, celebre théologien islamite. Du Caire, il revint à Bagdad, où il mourut âgé de 55 ans, l'an 1005 de l'hégire. Il étoit de la secte de Al-Asshari. Il écrivit de l'unité de Dieu contre les Chrétiens. Sa foi ne fut pas si aveugle qu'il n'eût le courage & la témérité de reprendre quelque chose dans l'alcoran, ni si pure, qu'elle n'ait excité la calomnie des zélés de son temps. On loue l'élés gance & la facilité de ses poêmes, ils sont tous moraux. Après avoir exposé les systèmes des philosophes dans un premier ouvrage intitulé, de opinionibus philosophorum, il travailla à les réfuter dans un second qu'il intitula, de destructione philosophorum.

Tophail, né à Séville, chercha à sortir des ruines de sa famille par ses talens. Il étudia la médecine & la philosophie; il s'attacha à l'aristotélisme: il eut un tour poétique dans l'esprit. Averroës fait grand cas de l'ouvrage; où il introduit un homme abandonné dans un sort & nourri par une biche, s'élevant par les seules sorces de

la raison à la connoissance des choses naturelles & surnaturelles, à l'existence de Dieu, à l'immortalité de l'ame & à la béatitude intuitive de Dieu après la mort. Cette fable s'est conservée jusqu'à nos jours; elle n'a point été comprise dans la perte des livres qui a suivi l'expulsion des Mores hors de l'Espagne. Léibnitz l'a connue, admirée. Thophail mourut dans sa patrie l'an 1071 de l'hégire.

Averroës fut disciple de Thophail. Cordoue sut sa patrie. Il eut des parens connus par leurs talens, & respectés par leurs postes. On dit que son aïeul entendit particuliérement le droit ma-

hométan, selon l'opinion de Malichi.

Pour se faire une idée de ce que c'est que le droit mahométan, il faut savoir, 10. que les difputes de religion chez les musulmans, ont pour objet, ou les mots, ou les choses, & que les choses se divisent en articles de foi fondamentaux, & en articles de foi non-fondamentaux; 29. que leurs lieux théologiqués, sont la divine écriture ou l'alcoran; l'assonah ou la tradition; le consentement ou la raison. S'éleve-t-il un doute sur le licite ou l'illicite, on ouvre d'abord l'alcoran; s'il ne s'y trouve aucun pàssage formel fur la question, on a recours à la tradition; la tradition est-elle muette, on assemble des savans, & l'on compte les voix; les sentimens sont-ils partagés, on consulte la raison. Le témoignage de la raison est le dernier auquel on s'en rapporte. Il y a plus; les uns rejettent absolument l'autorité de la raison, tels sont les Hasphahanites; d'autres la préferent aux opinions des docteurs, tels sont les Hanisites; il y en a

qui balancent les motifs; il y en a au contraire au jugement desquels rien ne prévaut sur un passage précis. Au reste, quelque parti que l'on prenne, on n'est accusé ni d'erreur, ni d'incrédulité. Entre ces Casuistes, Malichi sut un des plus célebres. Son souverain s'adressa quelquesois à lui, mais la crainte ne le porta jamais à interpréter au gré de la passion de l'homme puissant qui le consultoit. Le Calife Rashid l'ayant invité à vemir dans son palais instruire ses enfans, il lui répondit : » la science ne vient point a nous, » mais allons à elle »; & le sultan ordonna que ses enfans fussent conduits au temple avec les autres. L'approche de la mort & des jugemens de Dieu, lui rappella la multitude de ses décisions: il sentit alors tout le danger de la profession de Casuiste; il versa des larmes ameres, en disant: » eh, que ne m'a-t-on donné autant de coups » de verges, que j'ai décidé de cas de conscience? » Dieu va donc comparer mes jugemens avec » fa justice: je suis perdu ». Cependant ce docteur s'étoit montré en toute circonstance d'une équité & d'une circonspection peu communes.

Averroës embrassa l'assharisme. Il étudia la théologie & la philosophie scolastique, les mathématiques & la médecine. Il succéda à son pere dans les sonctions de juge & grand-prêtre à Cordoue. Il sut appellé à la cour du Calise Jacque Al-Mansor, qui le chargea de résormer les loix & la jurisprudence. Il s'acquitta dignement de cette commission importante. Al-Mansor, à qui il avoit présenté ses enfans, le chérit; il demanda le plus jeune au pere, qui le lui resusa. Ce jeune homme aimoit le chéris & la cour.

La maison paternelle lui devint odieuse; il se détermina à la quitter, contre le sentiment de son pere qui le maudit, & lui souhaita la mort.

Averroës jouissoit de la faveur du prince . & de la plus grande considération, lorsque l'envie & la calomnie s'attacherent à lui. Ses ennemis n'ignoroient pas combien il étoit aristotélicien. & l'incompatibilité de l'aristotélisme & de l'islamisme. Ils envoyerent leurs domestiques, leurs parens, leurs amis dans l'école d'Averroës. Ils se servirent ensuite de leur témoignage pour l'accuser d'impiété. On dressa une siste de différens articles mal-sonnans, & on l'envoya, souscrite d'une multitude de noms, au prince Al-Mansor, qui dépouilla Averroës de ses biens, & le rélégua parmi les Juifs. La perfécution fut si violente qu'elle compromit ses amis. Averroës, à qui elle devint insupportable à la suite, chercha à s'y sous traire par la fuite; mais il fut arrêté & jetté dans une prison. On assembla un concile pour le juger, & il fut condamné à paroître les vendredis à la porte du temple, la tête nue, & à souffrir les ignominies qu'il plairoit au peuple de lui faire. Ceux qui entroient lui crachoient au visage, & les prêtres lui demandoient doucement : ne vous répentez-vous pas de vos hérésies.

Après cette petite correction charitable & théologique, il fut renvoyé dans sa maison, où il vécut long-temps dans la misére & dans le mépris. Cependant un cri général s'éleva contre son successeur dans les sonctions de juge & de prêtre, homme dur, ignorant, injuste & violent. On redemanda Averroës. Al-Mansor consulta là-dessus les théologiens, qui répondirent que le souverain

qui

qui réprimoit un sujet, quand il lui plaisoit, pouvoit aussi le relever à son gré; & Averroes retourna à Maroc, où il vécut assez tranquille & assez heureux.

Ce fut un homme sobre, laborieux & juste. Il ne prononça jamais la peine de mort contre aucun criminel. Il abandonna à son subalterne le jugement des affaires capitales. Il montra de la modestie dans ses fonctions, de la patience & de la fermeté dans ses peines. Il exerça la bienfaisance envers ses ennemis. Ses amis s'offenserent quelquefois de cette préférence, & il leur répondit : » C'est avec ses ennemis & non avec » ses amis qu'on est bienfaisant : avec ses amis » c'est un devoir qu'on remplit; avec ses ennemis » c'est une vertu qu'on exerce. Je dépense ma » fortune comme mes parens l'ont acquise: je » rends à la vertu ce qu'ils ont obtenu d'elle. La » préférence dont mes amis se plaignent, ne » m'ôtera pas ceux qui m'aiment vraiement; elle » peut me ramener ceux qui me haissent ». La faveur de la cour ne le corrompit point : il se conserva libre & honnête au milieu des grandeurs. Il fut d'un commerce facile & doux. Il souffrit moins dans sa disgrace de la perte de sa fortune, que des calomnies de l'injustice. Il s'attacha à la philosophie d'Aristote, mais il ne négligea pas Platon. Il défendit la cause de la raiion contre Al-Gazel. Il étoit pieux; on n'entend pas trop comment il concilioit avec sa religion sa doctrine de l'éternité du monde. Il écrivit de la logique, de la physique, de la métaphysique, de la morale, de la politique, de l'astronomie, de la théologie, de la rhétorique & de la mu-Tome III.

fique. Il croyoit à la possibilité de l'union de l'ame avec la divinité dans ce monde. Personne ne fut aussi violemment attaqué de l'aristotélomanie; fanatisme qu'on ne conçoit pas dans un homme qui ne savoit pas un mot de grec. & qui ne jugeoit de cet auteur que fur de mauvaises traductions. Il professa la médecine. A l'exemple de tous les philosophes de sa nation, il s'étoit fait un système particulier de religion. Il disoit que le christianisme ne convenoit qu'à des fous, le judaisme qu'à des enfans, & le mahométisme qu'à des pourceaux. Il admettoit, avec Aristote, une ame universelle, dont la nôtre étoit une particule. A cette particule éternelle, immortelle, divine, il affocioit un esprit sensitif, périssable & passager. Il accordoit aux animaux une puissance estimatrice qui les guidoit aveuglément à l'utile, que l'homme connoît par la raison. Il eut quelque idée du sensorium commune. Il a pu dire, sans s'entendre, mais sans se contredire, que l'ame de l'homme étoit mortelle, & qu'elle étoit immortelle. Averroës mourut l'an de l'hégire 1103.

Le philosophe Noimoddin obtint des Romains quelque marque de distinction, après la conquête de la Grece; mais il sentit bientôt l'embarras & le dégoût des affaires publiques: il se renferma seul dans une petite maison, où il attendit en philosophe que son ame délogeat de son corps pour passer dans un autre; car il paroît

avoir eu quelque foi à la métempsycose.

Ibrin Al-Chatil Rasis, l'orateur de son siecle, sut théologien, jurisconsulte & médecin. Ceux qui prosessoient à Bagdad l'accuserent d'hérésie,

& le conduisirent dans une prison qui dura. Il y a long-temps qu'un hérétique est un homme qu'on veut perdre. Le prince, mieux instruit, lui rendit justice; mais Rasis, qui connoissoit appareme ment l'opiniâtreté de la haine théologique, se réfugia au Caire, d'où la réputation d'Averroës l'appella en Espagne. Il partit précisément au moment où on exerçoit contre Averroës la même persécution qu'il avoit soufferte. La frayeur le faisit, il s'en revint à Bagdad. Il suivit Abu-Habdilla dans ses disgraces. Il prononça à Fez un poëme si touchant sur les malheurs d'Habdilla, que le souverain & le peuple se déterminerent à le sécourir. On passa en Espagne. On ramena les villes à l'autorité de leur maître. Rasis, ennemi d'Habdilla, fut renfermé dans la Castile, & celui-ci regna dans le reste de la contrée. Habdilla, tranquille sur le trône de Grenade, ne l'oublia pas; mais Rasis préséra l'obscurité du séjour de Fez à celui de la cour d'Espagne. Le plus léger mécontentement efface auprès des grands la mémoire des plus grands services. Habdilla qui lui devoit sa couronne, devint son ennemi. La conduite de ce prince envers notre philosophe est un tissu de faussetés & de cruautés, auxquelles on ne conçoit pas qu'un roi, qu'un homme puisse s'abaisser. Il employa l'artifice & les promesses pour l'attirer; il médita de le faire périr dans une prison. Rasis lui échappa: il le sit redemender mort ou vif au souverain de Fez; celui-ci le livra, à condition qu'on ne disposeroit point de sa vie. On manqua à cette promesse. On accusa Rasis de vol & d'hérésie: il sut mis à la question; la violence des tourmens en arracherent l'aveu des crimes qu'il n'avoit point commis. Après l'avoir brisé, disloqué, on l'étoussa. On le poursuivit audelà du tombeau; il sut exhumé, & l'on exerça contre son cadavre toutes sortes d'indignités. Tel sut le sort de cet homme à qui la nature avoir accordé l'art de peindre & d'émouvoir, talens qui devoient un jour servir si puissamment ses ennemis, & lui être si utiles auprès d'eux. Il mou-

rut l'an 1278 de l'hégire.

Etosi, ainsi nommé de Tos sa patrie, sut ruiné dans le sac de cette ville par le tartare Holac. Il ne lui resta qu'un bien qu'on ne pouvoit lui enlever. la science & la sagesse. Holac le protégea dans la suite, se l'attacha & l'envoya même, en qualité d'embassadeur, au souverain de Bagdad, qui paya chérement le mépris qu'il fit de notre philosophe. Etosi sut aristotélicien. Il commenta la logique de Rasis & la métaphysique d'Avicenne. Il mourut à Samrahand, en Asie, l'an 1179 de l'hégire. On exige d'un philosophe ce qu'on pardonneroit à un homme ordinaire. Les mahométans lui reprochent encore aujourd'hui de n'avoir point arrêté la vengence terrible qu'Holac tira du Calife de Bagdad. Falloit-il pour une petite insulte, qu'un souverain & ses amis sussent foulés aux pieds des chevaux, & que la terre bût le fang de quatrevingt mille hommes? Il est d'autant plus disficile d'écarter cette tache de la mémoire d'Etofi, qu'Holac fut un homme doux, ami de la science & des savans, & qui ne dédaigna pas de s'instruire sous Etosi.

Nasiroddin de Tus naquit l'an de l'hégire 1097. Il étudia la philosophie, & se livra de présérence aux mathématiques & aux arts qui en dépendent. Il présida sur toutes les écoles du Mogol: il commenta Euclide & Ptolomée. Il observa le ciel: il dressa des tables astronomiques. Il s'appliqua à la morale. Il écrivit un abrégé de l'Ethique de Platon & d'Aristote. Ses ouvrages surent également estimés des Turcs, des Arabes & des Tartares. Il inspira à ces derniers le goût de la science, qu'ils reçurent & qu'ils conserverent même au milieu du tumulte des armes. Holac, Iléchan, Kublat, Kanm & Tamerlan, aimerent à consérer avec, les hommes instruits.

Mais nous ne finirions point, si nous nous étendions sur l'histoire des philosophes qui, moins célebres que les précédens, n'ont pas été sans nom dans les fiecles qui ont suivi la fondation du mahométisme : tels sont parmi les Arabes, Mathieu-Ebu-Junis, Afrihi, Al-Bazrani, Bachillani, Abulfariel, Abul-Chars, Ebn-Malca, Ebnol'Hosan, Abul'Helme, Mogrebin, Ibun-el-Baitar, qui a écrit des animaux, des plantes, des venins & des métaux; Abdessalame qui fut soupçonné d'hérésie, & dont les ouvrages surent brûlés; Said - ebn - Hebatolla, Muhammed Tusius, Massisi, Joseph, Hasnum, Dacxub, Phacroddin, Noimoddin, Eltphthesteni, qui fut premier ministre de Tamerlan, philosophe & factieux; Abul-Hasan, Abu-Bahar, parmi les Maures; Abumasar, astronome célebre; Albatigne, Alfragan, Alchabit, Geber, un des peres de la chymie; Isaacben-Erram, qui disoit à Zaid son maître, qui lui avoit affocié un autre médecin avec lequel il nes'accordoit pas, que la contradiction de deux médecins étoit pire que la fievre tierce; Sceram de Tolede, Abraham-ibnu-Sahel de Séville, qui s'amusa à composer des vers licencieux; Aaron-ben-Scuton, qui mécontenta les habitans de Fez, auxquels il commandoit pour Abdalla, & excita par sa sévérité leur révolte dans laquelle il sut égorgé lui & le reste des Juiss.

Il suit de ce qui précede, qu'à proprement parler, les Arabes ou Sarrazins n'ont point eu de philosophe avant l'établissement de l'islamisme.

Que le zabianisme, mêlange confus de difsérentes opinions empruntées des Perses, des Grecs, des Egyptiens, ne sut point un système

de théologie.

Que Mahomet fut un fanatique ennemi de la raison, qui ajusta comme il put ses sublimes reveries, à quelque lambeaux arrachés des livres des Juiss & des Chrétiens, & qui mit le couteau sur la gorge de ceux qui balancerent à regarder ses chapitres comme des ouvrages inspirés. Ses idées ne s'éleverent point au dessus de l'antropomorphisme.

Que le temps de la philosophie ne commença

que sous les Omniades.

Qu'elle fit quelques progrès fous les Abassides. Qu'alors on s'en servit pour pallier le ridicule de l'islamisme.

Que l'application de la philosophie, à la révélation, engendra parmi les musulmans une espece de théosophisme, le plus détestable de tous

les fystêmes.

Que les esprits aux yeux desquels la théologie & la philosophie s'étoient dégradées par une association ridicule, inclinerent à l'athéisme : tels furent les Zendekéens & les Dararianéens.

Qu'on en vit éclore une foule de fanatiques,

de sectaires & d'imposteurs.

Que bientôt on ne sut ni ce qui étoit vrai, ni ce qui étoit saux, & qu'on se jetta dans le scepticisme.

Les Motasalites disoient: Dieu est juste & sage, il n'est point l'auteur du mal: l'homme se rend

lui-même bon ou méchant.

Les Al-Jobariens disoient: l'homme n'est pas libre, Dieu produit en lui tout ce qu'il fait: il est le seul être qui agisse. Nous ne sommes pas moins nécessités que la pierre qui tombe & que. l'eau qui coule.

Les Al-Naiarianens disoient que Dieu, à la vérité, faisoit le bien & le mal, l'honnête & le deshonnête; mais que l'homme libre s'approprioit

ce qui lui convenoit.

Les Al-Assharites rapportoient tout à l'idée de

l'harmonie univerfelle.

Que l'attachement servil à la philosophie d'Aristote, étoussa tout ce qu'il y eût de bons esprits parmi les Sarrazins.

Qu'avec cela ils ne posséderent dans aucun temps quelque traduction sidele de ce philosophe.

Et que la philosophie, qui passa des écoles Arabes dans celles des Chrétiens, ne pouvoient que retarder le progrès de la connoissance parmi ces derniers.

# PHILOSOPHIE

## DES SCEPTIQUES.

Sceptici, secte d'anciens philosophes, qui avoient Pyrrhon pour chef, & dont le principal dogme consistoit à soutenir que tout étoit incertain & incompréhensible; que les contraires étoient également vrais; que l'esprit ne devoit jamais donner sonconsentement à rien, mais qu'il devoit rester dans une indissérence entiere sur toute chose.

Le mot sceptique, qui est grec dans son origine, signifie proprement contemplatif, c'est-à-dire, un homme qui balance les raisons de part & d'autres, sans décider pour aucun côté; c'est un mot sormé d'un verbe qui signifie, je considere, j'exa-

mine, je délibere.

Diogene Laërce remarque que les sectateurs de Pyrrhon avoient dissérens noms: on les appelloit Pyrrhoniens, du nom de leur ches; on les appelloit aussi Aportici, gens qui doutent, parce que leur maxime principale consistoit à douter de tout; ensin, on les nommoit Zététiques, gens qui cherchent, parce qu'ils n'alloient jamais audelà de la recherche de la vérité.

Les sceptiques ne retenoient leur doute que dans la spéculation. Pour ce qui concerne les actions civiles & les choses de pratique, ils convenoient qu'il falloit suivre la nature pour guide, se conformer à ses impressions, & se plier aux loix établies dans chaque nation. C'étoit un principe constant chez eux, que toutes choses étoient également vraisemblables, & qu'il n'y avoit au-

cune raison qui ne pût être combattue par une raison contraire aussi forte. La fin qu'ils se proposoient, étoit l'ataraxie ou l'exemption de trouble à légard des opinions, & la métriopatie ou la modération des passions & des douleurs. Ils prétendoient qu'en ne déterminant rien sur la nature des biens & des maux, on ne pourfuit rien avec trop de vivacité, & que par-là on arrive à une tranquillité parfaite, telle que peut la procurer l'esprit philosophique : au lieu que ceux qui établissent qu'il y a de vrais biens & de vrais maux, se tourmentent pour obtenir ce qu'ils regardent comme un vrai bien. Il arrive de-là qu'ils font déchirés par mille secretes inquiétudes, soit que n'agissant plus conformément à la raison, ils s'élevent sans mesure, soit qu'ils soient emportés loin de leur devoir par la fougue de leurs passions, soit enfin que craignant toujours quelque changement, ils fe consument en efforts inutiles, pour retenir des biens qui leur échappent. Ils nes'imaginoient pourtant pas, comme les Stoiciens, être exempts de toutes les incommodités qui viennent du choc & de l'action des objets extérieurs; mais ils prétendoient, qu'à la faveur de leur doute sur ce qui est bien ou mal, ils souffroient beaucoup moins que le reste des hommes, qui sont doublement tourmentés, & par les maux qu'ils souffrent, & par la persuation où ils sont que ce sont de vrais maux.

C'est une ancienne question, comme nous l'apprenons d'Aulugelle, & fort débattue par plusieurs auteurs Grecs; savoir, en quoi different les sceptiques & les académiciens de la nouvelle académie. Plutarque avoit fait un livre sur cette matiere; mais puisque le temps nous a privés de ces secours de l'antiquité, suivons Sextus Empiricus, qui a rapporté si exactement tous les points en quoi consiste cette dissérence, qu'il ne s'y peut rien ajouter.

Il met le premier point de différence, qui se trouve entre la nouvelle académie & la doctrine sceptique, en ce que l'une & l'autre disant que l'entendement humain ne peut rien comprendre, les académiciens le disent affirmativement.

& les sceptiques le disent en doutant.

Le second point de dissérence proposé par Sextus, consiste en ce que les uns & les autres étant conduits par une apparence de bonté, dont l'idée est imprimée dans l'esprit, les académiciens la suivent, & les sceptiques s'y laissent conduire; & en ce que les académiciens appellent cela opinion ou persuation, & non les sceptiques: bien que ni les uns, ni les autres n'affirment que la chose d'où part cette image ou apparence de bonté soit bonne; mais les uns & les autres avouent que la chose qu'ils ont choisie leur semble bonne, & qu'ils ont cette idée imprimée dans l'esprit, à laquelle ils se laissent conduire.

Le troisieme point de différence revient au même. Les académiciens soutiennent que quelquesunes de leurs idées sont vraisemblables, les autres non; & qu'entre celles qui sont vraisemblables, il y a du plus & du moins. Les sceptiques prétendent qu'elles sont égales, par rapport à la créance que nous leur donnons; mais Sextus qui propose cette différence, sournit lui-même le moyen de la lever; car il dit que les sceptiques veulent que la foi des idées foit égale par rapport à la raison, c'est-à-dire, autant qu'elle se rapporte à la connoissance de la vérité & à l'acquisition de la science par la raison; car l'idée la plus claire n'a pas plus de pouvoir pour me faire connoître la vérité: mais en ce qui regarde l'usage de la vie, ils veulent que l'on préfère cette idée claire à celle qui est obscure.

La quatrieme différence consiste moins dans la chose que dans la maniere de s'exprimer; car les uns & les autres avouent qu'ils sont attirés par quelques objets; mais les académiciens disent que cette attraction se fait en eux avec une véhémente propension, ce que les sceptiques ne disent pas, comme si les uns étoient portés vers les choses vraisemblables, & que les autres s'y laisfassent seulement conduire, quoique ni les uns, ni les autres n'y donnent pas seur consentement.

Sextus Empiricus met encore entr'eux une autre différence, sur les choses qui concernent la fin, disant que les académiciens suivent la probabilité dans l'usage de la vie, & que les sceptiques obéissent aux loix, à la coutume & aux affections naturelles. En cela, comme en plusieurs choses, leur langage est différent, quoique leurs sentimens soient pareils. Quand l'académicien obéit aux loix, il dit qu'il le fait, parce qu'il a opinion que cela est bon à faire, & que cela est probable; & quand le sceptique fait la même chose, il ne se ser point de ces termes d'opinion & de probabilité, qui lui paroissent trop décisis.

Ces différences qui sont légeres & imperceptibles, ont été cause qu'on les a tous consondus fous le nom de sceptiques. Si les philosophes qui ont embrassé cette secte, ont mieux aimé être appellés académiciens que pyrrhoniens, deux raisons assez vraisemblables y ont contribué; l'une est que fort peu de philosophes illustres sont sortis de l'école de Pyrrhon, au lieu que l'académie a donné beaucoup d'excellens hommes, auxquels il est glorieux de se voir associé; l'autre est qu'on a ridiculisé Pyrrhon & les Pyrrhoniens, comme s'ils avoient réduit la vie des hommes à une entiere inaction, & que ceux qui se diront Pyrrhoniens, tomberont nécessairement dans le même ridicule.

#### Philosophie des Scholastiques.

La philosophie qu'on appelle scholastique, a regné depuis le commencement du onzieme sie-

cle, jusqu'à la renaissance des lettres.

Ce mot n'est pas aussi barbare que la chose; on le trouve dans Pétrone: non notavi mihi ascyltifugam, & dum in hoc doctorum assu totus incedo, ingens scholasticorum turba in porticum venit, ut apparebat, ab extemporali declamatione, nescio cujus, qui Agamemnonis suasoriam exceperat. Il signifie un écolier de rhétorique.

Voici un autre passage où il se prend pour rhéteur ou sophiste: deduci in scenas scholasticorum, qui rhetores vocantur, quos Paulo ante Ciceronis tempora exstitisse, nec majoribus placuisse probat ex eo quod Marco Crasso & Domitio censoribus claudere, ut ait Cicero, ludum impudentia justi
sunt. Quint. Dialog. de caus. corrupt. schoquent.
De la comparaison de ces deux passages, l'on

voit que l'éloquence dégénérée peu à peû, étoit chez les Romains, au temps de Pétrone & de Quintilien, ce qu'elle avoit été jusqu'à Cicéron.

Dans la suite, le nom de scholastique passa des déclamateurs de l'école à ceux du barreau. Confultez là-dessus le code de Théodose & de Justinien.

Enfin, il désigna ces maîtres-ès-arts & de philosophie, qui enseignoient dans les écoles publiques des églises cathédrales & des monasteres que Charlemagne & Louis le pieux avoient son-dées.

Ces premiers scholastiques ou écolâtres, ne furent point des hommes tout-à-fait inutiles; mais la richesse engendra bientôt parmi eux l'oi-siveté, l'ignorance & la corruption; ils cesserent d'enseigner, & ils ne retinrent que le nom de leurs fonctions, qu'ils faisoient exercer par des gens de rien, & gagés à vil prix, tandis qu'ils retiroient de l'état de larges pensions, qu'ils dissipoient dans une vie de crapule & de scandale.

L'esprit de l'institution se soutint un peu mieux dans quelques maisons religieuses, ou les nobles continuerent d'envoyer leurs enfans pour y prendre les secours qu'on donnoit aux novices; ce su dans ces réduits obscurs, que se conserva l'étincelle du seu sacré depuis le huitieme siecle, jusqu'au douzieme ou onzieme, que le titre d'écolâtres ou de scholastiques qui avoit été particulier à de méchans professeurs de philosophie & de belles lettres, devint propre à de plus méchans professeurs de théologie.

La premiere origine de la théologie scholastique est très-incertaine; les uns la font remonter à

Augustin dans l'Occident, & à Jean Damascène dans l'Orient; d'autres au temps où la philosophie d'Aristote s'introduisit dans les écoles, Jous la forme seche & décharnée que lui avoient donné les Arabes, & que les théologiens adopterent; quelques-uns, au siecle de Roscelin & d'Anselme, auxquels succederent dans la même carriere Abélard & Gilbert en France, & Otton de Frisingue en Allemagne. Quoi qu'il en soit, il est démontré que la scholastique étoit antérieure aux livres des sentences, & que Pierre Lombard trouvala doctrine chrétienne défigurée par l'application de l'art sophistique de la dialectique aux dogmes de l'église; c'estunreproche qu'il ne seroit pas moins injuste de faire à Thomas d'Aquin; on apperçoit des vestiges de la scholastique, avant qu'on connût l'Arabico-pathétisme; ce n'est donc point de ce côté que cette espece de juste est venue; mais il paroît que plusieurs causes éloignées & prochaines concoururent, dans l'intervalle du onzieme ou douzieme siecle, à l'accroître, à l'étendre, & à la rendre générale.

On peut distribuer le regne de la scholastique sous trois périodes; l'une qui commence à Lanstranc ou Abélard & Pierre le Lombard, son disciple, & qui comprend la moitié du douzieme siecle, temps où parut Albert le Grand; ce sut son enfance.

Un second qui commence en 1220, & qui finit à Durand de St. Porcien; ce sut son age

de maturité & de vigueur.

Un troisieme qui commence où la seconde finit, & qui se proroge jusqu'à Gabriel Biel, qui touche au moment de la résorme; ce sut le temps de son déclin & de sa décrépitude.

Guillaume de Champeaux; Pierre Abélard, Pierre le Lombard, Robert Pulleyn, Gilbert de la Porrée, Pierre Comestor, Jean de Sarisberi, & Alexandre de Hales, se destinguerent dans la premiere période.

Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Bonaventure, Pierre, Roger Bacon, Gille de Colomna & Jean Scot, se distinguerent dans la seconde.

Durand de St. Porcien, Guillaume Occam, Richard Suisset, Jean Buridan, Marsille d'Inghen, Gautier Burlée, Pierre d'Alliac, Jean Wessel Gansfort & Gabriel Biel, se distinguerent dans la troisieme.

## Premiere période de la philosophie Scholastique.

Guillaume des Champeaux, né en Briede patens obscurs, s'éleva par la réputation qu'il se fit de grade en grade jusqu'à l'épiscopat ; telle étoit la barbarie de son temps, qu'il n'y avoit aucun poste dans l'église, auquel ne put aspirer un homme qui entendoit les catégories d'Aristote, & qui favoit disputer sur les universaux. Celui-ci prétendoit qu'il n'y avoit dans tous les indivi-Lus qu'une seule chose essentiellement une. & que s'ils différoient entr'eux, ce n'étoit que par la multitude des accidens. Ábélard, son disciple, l'attaqua vivement sur cette opinion; des Champeaux frappé des objections d'Abélard, changea avis, & perdit toute la confidération dont il suissoit; il ne s'agissoit pas alors d'enseigner vérité, mais de bien défendre son sentiment vrai ou faux; le comble de la honte étoit d'être réduit au silence ; de-là cette soule de distinctions ridicules qui s'appliquent à d'autant plus de cas; qu'elles sont vuides de sens; avec ce secours, il n'y avoit point de question qu'on n'embrouillât, point de theses qu'on ne pût désendre, pour ou contre, point d'ojections auxquelles on n'échappât, point de disputes qu'on ne prorogeât sans fin.

Des Champeaux vaincu par Abélard, alla s'enfermer dans l'abbaye St. Victor; mais celui-ci ne fe fut pas plutôt retiré à Ste. Géneviéve, que des

Champeaux parut dans l'école.

Qui est-ce qui ne connoît pas l'histoire & les malheurs d'Abélard? Qui est-ce qui n'a pas lu les lettres d'Heloise? Qui est-ce qui ne déteste pas la fureur avec laquelle le doux & pieux St. Bernard le persécuta? Il naquit en 1079; il renonça à tous les avantages qu'il pouvoit se promettre dans l'état militaire, pour se livrer à l'étude; il sentit combien la maniere subtile dont on philosophoit de son temps, supposoit de dialectique, & il s'exerça particuliérement à manier cette arme à deux tranchans, sous Roscelin, le férailleur le plus redouté de son temps; celui-ci avoit concu que les universaux n'existoient point hors de l'entendement, & qu'il n'y avoit dans la nature que des individus dont nous exprimions la similitude par une dénomination générale, & il avoit fondé la secte des nominaux, parmi lesquels Abélard s'enrôla; il alla faire assaut avec tous ceux qui avoient quelques réputation; il vint à Paris, & prit les lecons de Guillaume des Champeaux; il fut successivement l'honneur & la honte de son maître: il ouvrit un école à l'age de vingt-deux ans à Mélun, d'où il vint à Corbeil; il eut un grand nombre de disciples, d'amis & d'ennemis; ses travaux

vaux affoiblirent sa santé, il fut obligé de suspendre ses exercices pendant deux ans qu'il passa dans fa patrie; son absence ne fit qu'ajouter au desir qu'on avoit de l'entendre; de retour, il trouva des Champeaux fous l'habit de moine, continuant dans le fond d'un cloître à professer la rhétorique & la logique, deux arts qui ne devroient pas être separés; il alla Pécouter, moins pour s'instruire, que pour le harceler de nouveau. Ce projet indigne lui réuffit; il acheva de triompher de son maître, qui vit en un moment son école déferte, & ses disciples attachés à la suite d'Abélard; celui à qui des Champeaux avoit cédé fa chaire cathédrale, au fortir du monde, l'offrit à Abélard, qui en fut écarté par la faction des Champeaux & la protection de l'archevêque de Paris. Notre jeune philosophe fut moins encore irrité de ce refus, que de la promotion de des Champeaux à l'épiscopat; l'élevation d'un homme auquel il s'étoit montré si supérieur, l'indigna secrétement; il crut que des Champeaux ne devoit les honneurs qu'on lui conféroit, qu'à la réputation qu'il s'étoit faite en qualité de théologien, & il fe rendit sous Anselme, qui avoit formé des Champeaux; les lecons d'Anselme ne lui parurent pas répondre à la célébrité de cet homme; bientôt il eut dépouillé celui-ci de son auditoire & de sa réputation; il effleigna la théologie, malgré ses ennemis, qui répandoient de tout côté, qu'il étoit dangereux de permettre à un homme de son âge & de son earactere, de se mêlet d'une science si sublime. Ce fut alors qu'il connut le chanoine Fulbert & sa niece Héloise. Cette fille savoit à l'âge de dix-haft ans, l'hébreu; le grec, le latin, les ma-Tome III.

thématiques, la philosophie, la théologie, c'està-dire, plus que tous les hommes de son temps réunis: outre l'esprit que la nature lui avoit donné, la sensibilité de cœur, les talens qu'elle devoit à une éducation très-recherchée, elle étoit encore belle; comment resiste-t-on à tant de charmes? Abélard la vit, l'aima, & jamais homme ne fut peut-être autant aimé d'une femme qu'Abélard d'Héloise; non, disoit-elle, le maître de l'univers entier, s'il y en avoit un, m'offriroit son trône & sa main, qu'il me seroit moins doux d'être sa femme, que la maîtresse d'Abélard. Nous n'entrerons point dans le détail de leurs amours; Fulbert prit Abélard dans sa maison; celui-ci négligea son école pour s'abandonner tout entier à sa passion; il employa son temps, non plus à méditer les questions abstraites & tristes de la philosophie, mais à composer des vers tendres & des chansons galantes; sa réputation s'obscurcit, & ses malheurs commencerent & ceux d'Héloise.

Abélard, privé du bonheur qu'il s'étoit promis dans la possession d'Héloise, désesperé, confus, se retira dans l'abbaye de St. Denis; cependant Héloise rensermée dans une autre solitude, périssoit de douleur & d'amour. Cet homme qui devoit avoir appris par ses propres soiblesses, à pardonner aux soiblesses des autres, se rendit odieux aux moines avec lesquels il vivoit, par la dureté de ses réprimandes; & toute la célébrité qu'il devoit au nombreux concours de ses auditeurs, ne lui procura point un repos qu'il s'essoit sait autresois, & ceux qu'il se sannemis qu'il s'étoit sait autresois, & ceux qu'il se saisoit tous les jours, avoient sans cesse les yeux ouverts.

sur sa conduite; ils attendoient l'occasion de le perdre, & ils crurent l'avoir trouvée dans l'ouvrage qu'il publia sous le titre de la foi à la Trinité, pour servir d'introduction à la théologie; Abélard y appliquoit à la distinction des personnes divines, la doctrine des nominaux; il comparoit l'unité d'un Dieu dans la Trinité des personnes, au sillogisme où trois choses réellement distindes; la proposition, l'assomption & la conclusion ne forment qu'un seul raisonnement : c'étoit un tissu d'idées très-subtiles, à travers lesquelles il n'étoit pas difficile d'en rencontrer de contraires à l'orthodoxie. Abélard fut accusé d'hérésie; on répandit qu'il admettoit trois Dieux, tandis que, d'après ses principes, il étoit si strictement austere; peut-être réduisoit-il les trois personnes divines à trois mots; il risqua d'être lapidé par le peuple : cependant ses juges l'écouterent, & il s'en seroit retourné absous, s'il n'eût pas donné le temps à ses ennemis de ramaffer leurs forces, & d'aliéner l'esprit du concile qu'on avoit assemblé; il fut obligé de brûler lui-même son livre, de réciter le symbole d'Athanase, & d'aller fubir dans l'abbaye de St. Médard de Soifsons, la pénitence qu'on lui imposa; cette condamnation fut affligeante pour lui, mais plus deshonorante encore pour ses ennemis; on revint sur sa cause, & l'on détesta la haine & l'ignorance de ceux qui l'avoient accusé & jugé.

Il revint de Soissons à St. Denis; là il eut l'imprudence de dire, & qui pis est, de démontrer aux moines que leur faint Denis n'avoit rien de commun avec l'aréopagite; & dès ce moment ce sut un athée, un brigand, un scélérat digne des derniers supplices. On le jette dans une prison & on, le traduisit auprès du prince comme un sujet. dangereux, & peut-être eut-il perdu la vie entre les mains de ces ignorans & cruels cénobites, s'iln'eût eu le bonheur de leur échapper. Il se justifia auprès de la cour . & se réfugia dans les terres du comte Thibault. Cependant l'abbé de St. Denis ne jouit pas long-temps de l'avantage d'avoir éloigné un censeur aussi sévere qu'Abélard, Il mourut, & l'abbé Suger lui fucceda. On essaya de concilier à Abélard la bienveillance de celui-ci; maison ne put s'accorder sur les conditions; Abélard obtint du roi la permission de vivre où il lui plairoit. Il se retira dans une campagne déserte, entre Troyes & Nogent fur Seine. Là, il se bâtit un petit, oratoire de chaume & de boue, sous lequel il eut trouvé le bonheur, si la célébrité qui le suivoit partout n'eût rassemblé autour de lui une soule d'auditeurs, qui se bâtirent des cabanes à gôté de la fien-i ne, & qui s'assujettirent à l'austérité de sa vie, pour jouir de sa société & de ses leçons. Il vit dès la premiere année jusqu'à six cens disciples. La théologie qu'il professoit étoit un mêlange d'ariftotélisme, de subtilité, de distinctions; il étoits facile de ne le pas entendre, & de lui faire dire tout ce qu'on vouloit. St. Bernard qui, sans peutêtre s'en appercevoir, étoit secrétement jaloux d'un homme qui attachoit sur lui trop de regards. embrassa la haine des autres théologiens, sortit de la douceur naturelle de son caractere, & suscita tant de troubles à notre philosophe, qu'il fut tenté plusieurs fois de sortir de l'Europe, & d'aller chercher la paix au milieu des ennemis du nom chré-, tien. L'invocation du Paraclet, sous laquelle il

avoit fonde une petite maison qui subliste encore aujourd'hui, fut le motif réel ou simulé de la per-Técution la plus violente qu'on ait jamais exercee. Abélard vécurlong-temps au milieu des anxiétés. Il ne voyoit pas d'ecclésiastiques s'assembler, fans trembler pour sa liberté. On attenta plusieurs fois à sa vie. La rage de ses ennemis le suivoir jusqu'aux autels, & chercha à lui faire boire la mort avec le fang de F. C. On emporsonna les vases sacres dont il se servoit dans la celebration des failles mysteres. Héloise ne jouissoit pas d'un fort plus doux selle étoit poursuivie, tourmentée, chassée d'un lieu dans un autre. On ne lui pardonnoit pas fon attachement pour Abelard. Ces deux erres qui sembloient destinés à faire leur bonheur mu? tuel, vivoient lepares, & de la vie la plus malheureuse; lorsqu'Abélard appella Héloisé au Palraclet, hu confia là conduite de ce monaftere. se retira dans un autre, d'où il sortit peu de remps après, pour réprendre à Paris une école de théologie & de philosophie; mais les acculations d'inf piété ne tarderent pas à se renouveller. St. Bermard ne garda plus de mesure; on dressa des caralogues d'héréfies qu'on attribuoit à Abélard. Sa personne étous moms en surele que jamais lors qu'il se détermina de porter sa cause à Rome. Sr Bernard l'acculoit de régarder l'elprit faint comme l'ame du monde, d'enfeigner que l'univers ell in animal d'autant plus parfait, que l'intelligence qui l'animoit, étoit parfaite; de christianiler Pla ten, &c. Peut-être notre philosophe n'étoit-il pas fort eloigne dela; mais les erreurs ne justificient ni les imputations, ni les violences de St. Bernard. -9 Abélard fit le voyage de Rome. On l'y avoit

déja condamné, quand il y arriva. Il fut faifi, mis en prison, ses livres brûlés, & réduit à ramper sous Bernard, & accepter l'obscurité d'une abbaye de Clugni, où il cessa de vivre & de souffrir. Il

mourut en 1142.

Abélard forma plusieurs hommes de nom, entre lesquels on compte Pierre le Lombard. Celui-ci est plus célebre parmi les théologiens, que parmi les philosophes. Il fit ses premieres études à Paris. Il professa la scholastique dans l'abbave de Ste. Génevieve. Il fut chargé de l'éducation des enfans de France. Il écrivit le livre intitulé le maître des sensences. On pourroit regarder cet ouvrage comme le premier pas à une maniere d'enseigner beaucoup meilleure que celle de son temps; cependant on y trouve encore des questions très-ridicules. telle, par exemple, que celle ci : le Chrift, en tant qu'homme, est-il une personne, ou quesque chose ? Il mourut en 1164.

Rober Pulleyn parut dans le cours du douzieme fiecle; les troubles de l'Angleterre, sa patrie, le chasserent en France, où il se lia d'amitié avec St. Bernard. Après un assez long séjour à Paris, il retourna à Oxford, où il professa la théologie. Sa réputation se répandit au loin. Le pape innocent H l'appella à Rome, & Célestin II lui conféra le chapeau de cardinal. Il a publié huit livres des sent sences. On remarque dans ses ouvrages un homme ennemi des subtilités de la métaphysique, le goûs des connoissances solides, un bon usage de l'écriture-sainte, & le courage de présérer les décisions du bon sens & de la raison, à l'autorité des philosophes & des peres.

Gilbert de la Porée acheva d'infecter la théole-

rie de futilités. La nouveauté de ses expressions rendit sa foi suspecte. On l'accusa d'enseigner que l'essence divine & Dieu étoient deux choses distinguées; que les attributs des personnes divines n'étoient point les mêmes choses; que les personnes ne pouvoient entrer dans aucune proposition comme prædicats; que la nature divine ne s'étoit point incarnée; qu'il n'y avoit point d'autre mérite que celui de J. C., & qu'il n'y avoit de baptisé que celui qui devoit être sauvé. Tout ce que ces propofitions offrirent d'effrayant au premier coup-d'œil, tenoit à des distinctions subtiles, & disparoissoit lorsqu'on se donnoit le temps de s'expliquer; mais cette patience est rare parmi les théologiens, qui semblent trouver une satisfaction particuliere à condamner. Gilbert mourut en 1154, après avoir éprouvé la haine du doux St. Bernard.

Pierre Comestor écrivit un abrégé de quelques livres de l'ancien & du nouveau testament, avec un commentaire à l'usage de l'école. Cet ouvrage

me fut pas sans réputation.

Jean Sarisberi vint en France en 1137. Perfonne ne posséda la méthode scholastique comme
bui. Il s'en étoit fait un jeu, & il étoit tout vain
de sa supériorité que cette espece de méchanisme
lui donnoit sur les hommes célebres de son temps.
Mais il ne tarda pas à connoître la frivolité de sa
science, & à chercher à son esprit un aliment plus
solide. Il étudia la grammaire, la rhétorique, la
philosophie & les mathématiques sous dissérens
morres. La pauvreté le contraignit à prendre l'éducation de quelques ensans de samille. En leur
transmettant ce qu'il avoit appris, il se le rendoit
plus samilier à lui-même. Il sut le grec & l'hébreu,

exemple rare de son temps. Il ne négligea ni la physique, ni la morale. Il disoit de la dialectique 4 que ce n'est par elle-même qu'un bruit vain, incapable de féconder l'efprit, mais capable de développer les germes concus d'ailleurs. On rencontre dans les ouvrages des morceaux d'un lens très-juste, pleins de sorce & de gravité. Les reproches qu'il fait aux philosophes de son temps fur la maniere dont ils professoient, sur leur ignorance & leur vanité; montrent que cet homime avoit les vraies idées de la méthode, & que sa supériorité ne lui avoit pas ôté la modestie. Il fut connu, estimé & chéri des papes Eugene III. Adrien IV. Il vécu dans la familiarité la plus grande avec leux. Il defendit avec force les droits prétendus à la papauté contre son souverain. Cette témérité fut punie par l'exil. Il y accompagna Becket. Il mourut en France, où son mérite fut récompensé par la plus grande confidération -& la promotion à des places. Il a laissé des écrits qui font regretter que cet homme ne soit pas mé dans des remps plus heureux; c'est un grand mérite que de balbutier parmi les muets.

Alexandre de Hales donna des leçons publiques de théologie à Paris en 1230. Il eutrioult disciples Thomas d'Aquin & Bonaventurel; s'il faut s'en rapporter à son épitaphe; le s'appella le docteur irréfragable. Il commenta le mutre des sentences il compila une somme de théologie universelle. Il écrivit un livre des vertus s'évil mourut en 1245, sous l'habit de Franciscain. Tous ces hommes vénérables, séraphiques, angéliques, subtils, irréfragables, si estimés de leur temps, sont bien méprisés aujourd'hai.

ು On comprend encore fous la même période de la philosophie scholastique, Alin d'Isle, ou le doc--teur-universel. Il fut philosophe, theologien & poete. Parmi ses ouvrages on en trouve un sous le titre de encyclopedia versibus hexametris distincta in libros 9. C'est une appologie de la providence contre Claudien. Il paroît s'être aussi occupé de morale. Pierre de Riga, Hugon, Jean Belith, Etienne de Langhton, Raimond, de penna forti, Vincent de Beauvais; ce dernier fut un homme affez instruit pour sormer le projet d'un ouvrage qui lioit toutes les connoissances qu'on possédoit de son temps sur les sciences & les arts. Il compila beaucoup d'ouvrages, dans lesquels on retrouve des fragmens d'auteurs que nous n'avons plus. Il ne s'attacha point si scrupuleusement aux questions de la dialectique & de la métaphysique qui occupoient & perdoient les meilleurs esprits de son siecle, qu'il ne tournat aussi ses yeux sur la philosophie morale, civile & naturelle. Il faut regarder la masse enorme de ses écrits comme un grand fumier où l'on rencontre quelques paillettes d'or. Guillaume d'Averne, connu dans l'histoire de la philosophie, de la théologie, & des mathématiques de cet âge. M méprisa les futilités de l'école & son ton pédanter que & barbare. Il eut le style naturel & tation is attacha a des questions relatives aux mœurs & à la vie. Il ofa s'éloigner quelquesois des opinions d'Aristote, & lui préférer Platon. Il commut la corruption de l'église, & il s'en expliqua sortement. Alexandre de Ville-Dieu, astronome & calculateur. Alexandre Neckam de Hartford. Ce fut un philosophe éloquent. Il écri-

vit de la nature des choses, un ouvrage mêté de prose & de vers. Alfred qui fut les langues, expliqua la philosophie naturelle d'Aristore, commenta ses météores, chercha à débrouiller le livre des plantes, & publia un livre du mouvement du caur. Robert Capiton, Grosse-tête, qui fut profond dans l'hébreu, le grec & le latin, & qui sut tant de philosophie & de mathématiques, ou qui vécut avec des hommes à qui ces sciences étoient si étrangeres, qu'il en passa pour forcier. Roger Bacon, qui étoit un homme, & qui s'y connoissoit, compare Grossette à Salomon & à Aristote. On voit par son commentaire sur Denis l'aréopagite, que les idées de la philosophie Platonico-Alexandrine lui étoient connues; d'où l'on voit que la France, l'Italie, l'Angleterre ont eu des scholastiques dans tous les états. L'Allemagne n'en a pas manqué; consultez là-dessus son histoire littéraire.

### Seconde période de la philosophie scholastique.

Albert-le-Grand qui la commence, naquit en 1193. Cet homme étonnant pour son temps, sur presque tout ce qu'on pouvoit savoir; il prit l'habit de St Dominique, en 1221. Il professa dans son ordre la philosophie d'Aristote, professa par le souverain pontife. Ce qui ne l'amplicate pas de parvenir aux premieres dignités monacales & ecclésiassiques. Il abdiqua les dernieres pour se livrer à l'étude. Personne n'entendit mieux la dialectique & la métaphysique péripatéticienne. Mais il en porta les subtilités dans la théologie, dont il avança la corruption. Il s'ap-

pliqua aussi à la connoissance de la philosophie naturelle: il étudia la nature, il sut des mathématiques & de la méchanique: il ne dédaigna ni la métallurgie, ni la lythologie. On dit qu'il avoit une tête automate qui parloit, & que Thomas d'Aquin la brisa d'un coup de bâton; il ne pouvoit guere échapper au soupçon de magie; aussi en sut-il accusé. La plupart des ouvrages qui ont paru sous son nom, sont supposés. Il paroît avoir connu le moyen d'obtenir des fruits dans toutes les saisons. Il a écrit de la physique, de la logique, de la morale, de la métaphysique, de l'astronomie & de la théologie vingt &

un gros volumes qu'on ne lit plus.

Thomas d'Aquin fut disciple d'Albert-le-Grand; il n'est pas moins célebre par la sainteté de ses mœurs, que par l'étendue de ses connoissances théologiques. Il naquit en 1224: sa somme est le corps le plus complet, & peut-être le plus estimé que nous ayons encore aujourd'hui. Il entra chez les Dominicains en 1243: il paroissoit avoir l'esprit lourd; ses condisciples l'appelloient le bauf; & Albert ajoutoit: qui, mais si ce bauf se met à mugir, on entendra son mugissement dans toute la terre. Il ne trompa point les espérances que son maître en avoit concues. La philosophie disistate étoit suspecte de son temps; cependant il s'y livra tout entier, & la professa en France. & en Italie. Son autorité ne fut pas moins grande dans l'église que dans l'école; il mourut en 1274. Il est le fondateur d'un système particulier fur la grace & la prédestination, qu'on appelle le thomisme.

Bonaventure le Franciscain sut contemporain

sens mistyque & spirituel, selon lequel elle estal-

légorique, morale ou anagogique.

On peut rappeller toute la doctrine de l'écriture à la génération éternelle de Jesus-christ, à l'incarnation, aux mœurs, à l'union ou commerce de l'ame avec Dieu, de-là les fonctions du docteur, du prédicateur & du contemplant.

Ces six illuminations ont une vespérie ou soirée: il suit un septieme jour de repos, qui n'a plus de vespérie ou de soirée; c'est l'illumination glo-

rieuse.

Toutes ces connoissances tirent leur origine de la même lumiere; elles se rappellent à la connoissance des écritures, elles s'y résolvent, y sont contenues & consommées; & c'est par ce moyen qu'elles conduisent à l'illumination éternelle.

La connoissance sensible se rappelle à l'écriture, si nous passons de la maniere dont elle atteint son objet, à la génération divine de verbe, de l'exercice des sens, à la réguliarité des mœurs, & des plaisirs dont ils sont la source, au commerce de l'ame & de Dieu.

Il en est de même de la connoissance méchani-

que & de la connoissance philosophique.

Les écritures sont les empreintes de la sagesse de Dieu: la sagesse de Dieu s'étend à tout. Il n'y a donc aucune connoissance humaine qui ne puisse se rapporter aux écritures & à la théologie. Et j'ajouterai aucun homme, quelque sensé qu'il soit, qui ne rapporte tous les points de l'espace immense qui l'environne, au petit clocher de son village.

Pierre d'Espagne, mieux connu dans l'histoire eccléssassique sous le nom de Jean XXI, avoit été

philosophe avant que d'être pape & théologien. Trithême dit de lui qu'il entendoit la médecine, & qu'il eut été mieux à coté du lit d'un malade, que sur la chaire de St Pierre. Calomnie de moine offensé: il montra dans les huit mois de son pontisicat qu'il n'étoit point au dessous de sa dignité: il aima les sciences & les savans; & tout le monde lettré, riche ou pauvre, noble ou roturier, trouva un accès sacile auprès de lui. Il sinit sa vie sous les ruines d'un bâtiment qu'il saisoit élever à Viterbe. Il a laissé plusieurs ouvrages où l'on voit qu'il étoit très-versé dans la

mauvaise philosophie de son temps.

:..,

Roger Bacon fut un des génies les plus surprenans que la nature ait produit, & un des hommes les plus malheureux. Lorsqu'un être naît à l'illustration, il semble qu'il naisse aussi aux supplices. Ceux que la nature figne, sont également fignés, par elle pour les grandes choses & pour la peine. Bacon s'appliqua d'abord à la grammaire, à l'art oratoire & à la dialectique. Il ne voulut rien ignorer de ce qu'on pouvoit savoir en mathématique. Il fortit de l'Angleterre, sa patrie, & il vint en France entendre ceux qui s'y distinguoient dans les sciences. Il étudia l'histoire, les langues de l'Orient & de l'Occident, la jurifprudence & la médecine. Ceux qui parcoureront ses ouvrages le trouveront versé dans toute la littérature ancienne & moderne, & familier avec les auteurs Grecs, Latins, Hébreux, Italiens, François, Allemands, Arabes. Il ne négligea pas la théologie. De retour dans sa patrie, Il prit l'habit de Franciscain; il ne perdit pas son temps à disputer ou à végéter; il étudia la nature;

il rechercha ses secrets; il se livra tout entier à l'astronomie, à la chymie, à l'optique, à la statique; il fit dans la physique expérimentale de si grands progrès, qu'on apperçoit chez lui les vestiges de plusieurs découvertes qui ne se sont faites que dans des siecles très postérieurs au sien: mais rien ne montre mieux la force de son esprit que celle de ses conjectures. L'art, dit il, peut fournir aux hommes des moyens de naviger phis promptement & sans le secours de leurs bras. que s'ils y en employoient des milliers. Il ya conftruction de chars, à l'aide de laquelle on peut se passer d'animaux. On peut traverser les airs en volant à la maniere des oiseaux. Il n'y a point de poids, quelqu'énormes qu'ils soient, qu'on n'éleve ou n'abaisse. Il y a des verres qui approcheront les objets, les éloigneront, les agrandiront, diminueront ou multiplieront à volonté. Il y en a qui réduiront en cendres les corps les plus durs. Nous pouvons composer avec le salpêtre & d'autres substances un feu particulier. Les éclairs, le tonnere & tous ses effets, il les imitera: on détruira, si l'on veut, une ville entiere avec une très-petite quantité de matiere. Ce qu'il propose sur la correction du calandrier & sur la quadrature du cercle, marque fon favoir fur les deux sciences auxquelles cos objets appartiennent. Il falloit qu'il possédat quelque méthode particuliere d'étudier les langues grecques & hébraique, à en juger par le peur de temps qu'il demandoit d'un homme médiocrement intelligent, pour le mettre en état d'entendre tout ce que les auteurs grecs & hébreux ont écrit de théologie & de philosophie. Un hom-

me aussi au dessus de ses contemporains, ne pouvoit manquer d'exciter la jalousie. L'envietourmente les hommes de génie dans les fiecles éclairés; la superstition & l'ignorance font cause commune avec elle dans les fiecles barbares. Bacon, fut accusé de magie : cette calomnie compromettoit son repos & sa liberté. Pour obvier aux suites fâcheuses qu'elle pouvoit avoir, il fut obligé d'envoyer à Rome ses machines, avec un ouvrage apologétique. La faveur du pape ne réduisit pas ses ennemis à l'inaction : ils s'adresserent à son général qui condamna sa doctrine, supprima ses ouvrages, & le jetta au fond d'un cachot. On ne sait s'il y mourut, ou s'il en fut tiré: quoiqu'il en soit, il laissa après lui des ouvrages dont on ne devoit connoître tout le prix que dans des temps bien postérieurs aux siens. Roger, ou frere Bacon, cessa d'être persécuté & de vivre en 1294, à l'âge de 78 ans.

Gille Colonne, hermite de saint Augustin, sur théologien & philosophe scholastique Il étudia sous Thomas d'Aquin: il eut pour condisciple & pour ami Bonaventure: il se sit une si prompte & si grande réputation, que Philippe le Hardi lui consia l'éducation de son sils; & Colonne montra par son traité de regimine principum, qu'il n'étoit point d'un mérite inférieur à cette sonction importante. Il prosessa dans, l'université de Paris. On lui donna le titre de docteur très-sondé, & il sut résolu, dans un chapitre général de son ordre, qu'on s'y conformeroit à sa méthode & à ses principes. Il sut créé général en 1292. Trois ans après sa nomination, il abdiqua une dignité incompatible avec son goût pour l'étude; son se

Tome III.

voir lui concilia les protecteurs les plus illustres. Il fut nommé successivement archevêque & désigné cardinal par Boniface VIII, qu'il avoit désendu contre ceux qui attaquoient son élection, qui suivit la résignation de Célestin. Il mourut à

Avignon en 1314.

Nous reviendrons encore sur Jean-Duns Scot. dont nous avons déja dit un mot à l'article Arifzotélisme. S'il falloit juger du mérite d'un prosesseur par le nombre de ses disciples, personne ne lui pourroit être comparé. Il prit le bonnet de docteur à Paris en 1204: il fut chef d'une secte qu'on connoît encore aujourd'hui sous le nom de scotistes: il se sit sur la grace, sur le concours de l'action de Dieu & de l'action de la créature. & sur les questions relatives à celle-ci, un sentiment opposé à celui de saint Thomas; il laissa de côté saint Augustin, pour s'attacher à Aristote. & les théologiens se diviserent en deux classes. qu'on nomma du nom de leurs fondateurs. Il pafse pour avoir introduit dans l'église l'opinion de l'immaculée conception de la Vierge. La théologie & la philosophie de son temps, déja surchargées de questions ridicules, acheverent de se corrompre fous Scot, dont la malheureuse subtilité s'exerca' à inventer de nouveaux mots, de nouvelles distinctions, & de nouveaux sujets de disputes, qui se sont perpétifées en Angleterre au delà des fiecles de Bacon & de Hobbes.

Nous ajouterons à ces noms de la seconde période de la scholastique, ceux de Simon de Tournai, de Robert Sorbon, de Pierre d'Abano, de Guillaume Durantis, de Jacques de Ravenne, d'Alexandre d'Alexandrie, de Jean le Parissen, de

Jean de Naples, de François Mayvo, de Robert le scrutateur, d'Arnauld de Villeneuve, de Jean Bassole, & de quelques autres qui se sont distingués dans les dissérentes contrées de l'Allemagne. Simon de Tournai réussit par ses subtilités à s'attirer la haine de tous les philosophes de son temps, & à rendre sa religion suspecte. Il brouilla l'aristotélisme avec le christianisme, & s'amusa à renverser toujours ce qu'il avoit établi la veille sur les matieres les plus graves. Cet homme étoit vio-

comme un châtiment miraculeux de son impiété. Pierre d'Apono ou d'Abano, philosophe & médecin, sut accusé de magie. On ne sait trop pourquoi on lui sit cet honneur. Ce ne seroit aujourd'hui qu'un misérable astrologue & un ridicule

lent : il aimoit le plaisir, il fut frappé d'apoplexie, & l'on ne manqua pas de regarder cet accident

charlatan.

Robert Sorbon s'est immortalisé par la maison

qu'il a fondée, & qui porte son nom.

Pierre de Tarantaise ou Innocent V, entra en 1225, chez les Dominicains à l'âge de dix ans. Il savoit de la théologie & de la philosophie. Il professa ces deux sciences avec succès. Il sut élevé en 1263 au généralat de son ordre. Il obtint en 1277 le chapeau; en 1284 il sut élu pape. Il a écrit de l'unité, de la forme, de la nature des cieux, de l'éternité du monde, de l'entendement & de la volonté, & de la jurisprudence canonique.

Guillaume Durand ou Durantis, de l'ordre des Dominicains, joignit aussi l'étude du droit cano-

nique à celle de la scholastique.

La scholastique est moins une philosophie particuliere qu'une méthode d'argumentation syllog gistique, seche & serrée, sous laquelle on a réduit L'aristotélisme sourré de cent questions puériles.

La théologie scholastique n'est que la même méthode appliquée aux objets de la théologie, mais

embarrassée de péripatétisme.

Rien ne peut garantir de cette peste la jurisprudence. A peine sut-elle assujettie à la rigueur de la dialectique de l'école, qu'on la vit insessé de questions ridicules & de distinctions frivoles.

D'ailleurs, on vouloit tout ramener aux prin-

cipes vrais ou supposés d'Aristote.

Risard Malumbra s'opposa inutilement à l'entrée de la scholassique dans l'étude du droit civil-

& canonique: elle se fit.

Je n'ai rien à dire d'Alexandre d'Alexandrie, m de Dinus de Garbo, finon que ce furent parmi les ergoteurs de leurs temps deux hommes merveilleux.

Jean de Paris, ou Quidort, imagina une maniere d'expliquer la présence réelle du corps de J. C. au sacrement de l'autel. Il mourut en 1304 à Rome, où il avoit été appellé pour rendre compte de ses sentimens.

Jean de Naples, François Mayronis, Jean Bassolis furent sublimes sur l'université de l'être, la sorme, la quiddité, la qualité & autres quessions

de la même importance.

Il falloit qu'un homme fut doué d'un esprit naturel bien excellent pour résister au torrent de la scholastique qui s'enfloit tous les jours, & se porter à de meilleurs connoissances. C'est un éloge qu'on ne peut resuser à Robert, surnommé le scrutateur; il se livra à l'étude des phénoments de la nature; mais ce ne sut pas impunément? son intenta contre lui l'accusation commune de magie. La condition d'un homme de sens étoit alors bien misérable; il falloit qu'il se condamnât luimême à n'être qu'un sot, ou à passer pour sorcier,

Arnauld de Villeneuve, naquit avant l'an 1300, il laissa la scholastique; il étudia la philosophie naturelle, la médecine & la chymie. Il voyagea dans la France, sa patrie, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Asie & en Afrique. Il apprit l'Arabe, l'Hébreu, le Grec; l'ignorance stupide & jalouse ne l'épargna pas. C'est une chose bien singuliere que la fureur avec laquelle des hommes qui ne savoient rien, s'entêtoient à croire que quiconque n'étoit pas aussi bête qu'eux, avoit fait pacte avec le diable. Les moines intéressés à perpétuer l'ignorance, accréditoient surtout ces soupçons odieux. Arnauld de Villeneuve les méprisa d'abord; mais lorsqu'il vit Pierre d'Apono entre les mains des inquisiteurs, il se mésia de la considération dont il jouissoit, & se retira dans la Sicile. Ce fut-là qu'il fe livra à ces longues opérations, que les chymistes les plus ardens n'ont pas le courage de répéter. On dit qu'il eut le secret de la pierre philosophale. Le temps qu'un homme instruit donnera à la lecture de ses ouvrages. ne sera pas tout-à-fait perdu.

On nomme parmi les scholastiques de l'Allemagne, Conrad d'Alberstad. Il faut le louer de s'être occupé de la morale, si méprisée, si négligée de ses contemporains, mais bien davantage d'en avoir moins cherché les vrais préceptes dans Aristote que dans la nature de l'homme. Le goût de l'utile ne se porte pas sur un objet seulement; Conrad joignit à l'étude de la morale celle de la physique. Il étoit de l'ordre de saint Dominique. Il satissit à la curiosité des religieux, en écrivant des corps célestes, des élémens, ou simples, de quelques mixtes, ou des minéraux, ou des végétaux, des animaux & de leurs organes, & de l'homme.

Bibrach remarque la corruption de l'église dans

ses ouvrages de cavendo malo.

Eccard, confondant les opinions d'Aristote avec les dogmes de Jesus-Christ, ajoutant de nouveaux mots à ceux qu'on avoit déja inventés, tomba dans des sentimens hétérodoxes que Jean XXII proscrivit.

Nous terminerons la seconde époque par Pierre de Dacia, & par Alphonse X, roi de Castille.

Pierre de Dace sut astronome & calculateur; il eut quelque teinture d'Hébreu & de Grec.

Personne n'ignore combien l'astronomie doit à Alphonse: qui-est-ce qui n'a pas entendu nommer du moins les tables alphonsines? C'est lui qui, considérant les embarras de la sphere de Ptolomée, disoit que » si Dieu l'avoit appellé à son conseil, » il auroit arrangé le ciel un peu mieux ».

# Troisieme période de la philosophie scholastique.

Lorsque l'obscurité, soit dans les sciences, soit dans les arts, soit dans la religion, soit dans le gouvernement, a été poussée jusqu'à un certain point, les hommes en sont frappés, & le mal commence à se réparer, quand il est extrême. La philosophie & la théologie scholastique étoient devenues un si horrible fatras, que les bons esprits ou s'en dégoûterent, ou s'occuperent à les débrouiller.

Guillaume Durand commença cette tâche. Il en fut appellé le docteur très-résolu. Il eut des opinions particulieres sur l'état des ames après leur séparation d'avec le corps, & le concours de Dieu & de la créature. Il n'en admettoit qu'en général, selon lui, un esprit est dans le lieu; mais ce lieu n'est point déterminé. Il convient à son essence d'être par-tout. Sa présence à un corps n'est pas nécessaire, soit pour l'animer, soit pour le mouvoir. Sa hardiesse philosophique sit dou-

ter de son orthodoxie & de son salut.

Occam, disciple de Scot, renouvella la secte des nominaux. On l'appella le docteur singulier & invincible; il professa la théologie à Paris au commencement du quatorzieme fiecle. Il eut des idées très-saines sur les deux puissances ecclésiastique & civile, & il servit avec zele Philippe-le-Bel dans sa querelle avec Boniface. Il en eut un autre sur la propriété des biens religieux avec le pape Jean XXII qui l'anathématisa. Il revint en France y chercher un asyle, d'où il eut bientôt occasion de se venger de la cour de Rome, en achevant de fixer les limites de l'autorité du fouverain pontife. Celui-ci eut beau renouveller ses excommunications, l'aggraver, briser des cierges, & le réaggraver, Occam persista à soutenir que le souverain n'étoit soumis qu'à Dieu dans les choses temporelles. Il se montra en 1330 à la cour del'empereur Louis, qui l'accueillit, & à qui Occan dit : Défender-moi de votre épée, & moi je vous défordrai de ma plume. Il a écrit de la logique, de la métaphysique & de la théologie. On lui reproche l'avoir fait fleche de tout, mêlant les peres & les philosophes, les auteurs sacrés & les auteurs profanes, les choses divines & les choses naturelles, les dogmes révélés & les opinions des hommes, le profane & le facré, l'exotique & le domestique, l'orthodoxe & l'hérésie, le vrai & le faux, le clair & l'obscur, plus scrupuleux

fur fon but que fur les moyens.

Richard Suisset parut vers le milieu du quatorzieme siecle. Il s'appliqua aux mathématiques, & tenta de les appliquer à la philosophie naturelle; il ne négligea ni la philosophie, ni la théologie de son temps. Il entra dans l'ordre de Cîteaux en 1350. Rien ne s'allarme plus vîte que le mensonge. C'est l'erreur & non la vérité qui est ombrageuse. On s'apperçut aisément que Suisset suivoit une méthode particuliere d'étudier & d'enseigner, & l'on se hâta de le rendre suspect d'hétérodoxie. Le moyen qu'un homme sût l'algebre, & qu'il remplit sa physique de caracteres inintelligibles, sans être un magicien ou un athée? Cette vile & basse calomnie est aujourd'hui, comme alors, la ressource de l'ignorance & de l'envie. Si nos hypocrites, nos faux dévots l'osoient, ils condamneroient au feu quiconque entend les principes mathématiques de la philosophie de Newton &nos fanatiques. Suisset suivit la philosophie d'Aristote. Il commenta sa physique & sa morale; il introduisit le calcul mathématique dans la recherche des propriétés des corps, & publia des calculs astronomiques. Il écrivit un ouvrage intitulé le calculateur. Il méritoit d'être nomné parmi les inventeurs de l'algebre, & il l'eut été, si son livre du calculateur eût été plus commun. On étoit alors si perdu dans des questions sutiles, qu'on ne pouvoit revenir à de meilleures connoissaices.

31 paroissoit par hasardun ouvrage sensé, il n'étoit pas lu. Comme il n'a rien qui ne soit susceptible de plus ou de moins, Suisset étendit le calcul de la quantité physique à laquantité morale. Il compara les intensités & les rémissions des vices & des vertus entr'elles. Les uns l'en louerent, & d'autres l'en blâmerent. Il traite dans son calculateur de l'intensité & de la rémission; des dissormes; de l'intenfité de l'élément doué de deux qualités inégales; de l'intenfité du mixte; de la variété & de la densité de l'augmentation; de la réaction; de la puissance; des obstacles de l'action; du mouvement & du minimum; du lieu de l'élément; des corps lumineux; del'action du corps lumineux, du mouvement local; d'un milieu non-résistant; de l'induction d'un dégré suprême. Il ne s'agit plus ici. comme on voit, d'eccéité, de quiddité, d'entité, ni d'autres sottises pareilles. De quelque maniere que Suisset eût traité son sujet, du moins il est important. Il marque une tête singuliere; & je ne doute point qu'on ne retrouvât dans cet auteur le germe d'un grand nombre d'idées dont on s'est fait honneur long-temps après lui.

Buridan professa la philsophie au temps où Jeanne, épouse de Philippe-le-Bel, se déshonoroit par ses débauches & sa cruauté. On dit qu'elle appelloit à elle les jeunes disciples de notre philosophe, & qu'après les avoir épuisés entre ses bras, elle les faisoit précipiter dans la Seine. On croit que Buridan, qui voyoit avec chagrin son école se dépeupler de tout ceux qui y entroit avec une sigure agréable, osa leur proposer cet exemple d'un sophisme de position: Reginam intersicere nolite, timere, bonum est; ou le verbe

timere rensermé entre deux virgules, peut également se rapporter à ce qui précede ou à ce qui suit, & présenter deux sens en même-temps très-opposés. Quoi qu'il en soit, il se sauva de France en Allemagne. Tout le monde connoît son sophisme de l'âne placé entre deux bottes égales de soin.

Marsile d'Inghbn sut condisciple de Buridan, & désenseur comme lui de l'opinion des nominaux.

Gautier Bulley fut appellé le docteur Perspierz. Il écrivit de la vie & des mœurs des philosophes depuis Thalès jusqu'à Séneque; ouvrage médiocre. Il sut successivement réaliste & nominal.

Pierre d'Assiac fut encore plus connus parmi les théologiens que parmi les philosophes. Il naquit en 1350. Il sut boursier au college de Navarre, docteur en 1380; successivement principal professeur, maître de Gerson & de Clémangis, défenseur de l'immaculée conception, chancelier de l'université, aumônier de Charles VI, trésorier de la Ste. Chapelle, évêque, protégé de Bonisace IX & de Benoît XIII, pere du concile de Pise & de Constance, & cardinal. Il sut entêté d'astrologie. Tout tourne à mal dans les esprits gauches, il sut conduit à cette solie par les livres qu'Aristote a écrits de la nature de l'ame, & par quelque connoissance qu'il avoit des mathématiques. Il lisoit tous les grands événemens dans les astres.

Jean Wessel Ganssert naquit à Groningue. Il eut des lettres; il sut les langues anciennes & modernes, le Grec, le Latin, l'Hébreu, l'Arabe, le Syriaque, le Chaldéen: il parcourut l'ouvrage de Platon. Il sut d'abord scotiste, puis occamiste. On ne conçoit pas comment cet homme ne



prit pas dans Platon le mépris de la barbarie scholastique. Il eut au moins le courage de présérer l'autorité de la raison à celle de Thomas, de Bonaventure, & des autres docteurs qu'on lui opposoit quelquesois. On pourroit presque dater de son temps la résorme de la scholastique, Cet homme avoit plus de mérite qu'il n'en falloit pour être persécuté, & il le sut.

Gabriel Biel naquit à Spire. Il forma la troi-

sieme période de la philosophie scholastique.

Nous n'avons rien de particulier à en dire, non, plus que de J. Botrell, de P. Verberia, de J. Conthorp, de Gregoire d'Arimini, d'Alphonse Vargas, de Jean Capréolus, de Jérôme de Ferraris, de Martinus Magister, de Jean Raulin, de Jacques Almain, de Robert Holcolh, de Nicolas d'Arbilli, de Dominique de Flandres, de Maurice l'Hibernois, & d'une infinité d'autres, sinon qu'il n'y eut jamais tant de pénértration mal employée, & tant d'esprits gâtés & perdus, que sous la durée de la philosophie scholastique.

Il suit de ce qui précede, que cette méthode détestable d'enseigner & d'étudier insecta toutes

les sciences & toutes les contrées.

Qu'elle donna naissance à une infinité d'opinions ou puériles, ou dangereuses.

Qu'elle dégrada la philosophie.

Qu'elle introduisit le scepticisme par la facilité qu'on avoit de défendre le mensonge, d'obscurcir la vérité, & de disputer sur une même question pour & contre.

Qu'elle introduisit l'athéisme spéculatif & pra-

tique.

Qu'elle ébranla les principes de la morale.

Qu'elle ruina la véritable éloquence.

Qu'elle éloigna les meilleurs esprits des bonnes études.

Qu'elle entraîna le mépris des auteurs anciens

& modernes.

Qu'elle donna lieu à l'aristotélisme qui dura si long-temps, & qu'on eut tant de peine à détruire.

Qu'elle exposa ceux qui avoient quelque teinture de bonne doctrine, aux accusations les plus graves, & aux persécutions les plus opiniâtres.

Qu'elle encouragea à l'astrologie judiciaire. Qu'elle éloigna de la véritable intelligence des

ouvrages & des sentimens d'Aristote.

Qu'elle réduisit toutes les connoissances sous

un aspect barbare & dégoûtant.

Que la protection des grands, les dignités eccléfiastiques & séculieres, les titres honorifiques, les places les plus importantes, la considération, les dignités, la fortune accordées à de misérables disputeurs, acheverent de dégoûter les bons esprits des connoissances plus solides.

Que leur logique n'est qu'une sophisticaillerie

puérile.

Leur physique un tissu d'impertinence.

Leur métaphysique un galimathias inintelligible.

Leur théologie naturelle ou révélée; leur morale, leur jurisprudence, leur politique, un fatras d'idées bonnes & mauvaises.

En un mot, que cette philosophie a été une

des plus grandes plaies de l'esprit humain.

Qui croiroit qu'aujourd'hui même on n'est pas encore bien guéri? Qu'est ce que la théologie qu'on diste sur les banes? Qu'est-ce quela philosophie qu'on apprend dans les colleges? La morale, cette partie à laquelle tous les philosophes anciens se sont principalement adonnés, y est absolument oubliée. Demandez à un jeune homme qui a fait son cours, qu'est-ce que la matiere subtile? Il vous répondra; mais nelui demandez pas qu'est-ce que la vertu; il n'ensait rien.

d'une fois par d'heureux événemens, mais qu'aur cun ne rendit plus mémorable que sa naissance. Sophronisque, son pere, étoit statuaire, & Phiranette, sa mere, étoit sage-semme. Sophronisque. qui s'appercut bientôt que les Dieux ne lui avoient pas donné un enfant ordinaire, alla les consulter sur fon éducation. L'oracle lui répondit, laisse le faire, & sacrifie à Jupiter & aux Muses. Le bon homme oublia le conseil de l'oral cle. & mit le ciseau à la main de son fils. Socrate, après la mort de son pere, sut obligé de renoncer à son goût, & d'exercer par indigence une profession à laquelle il ne se sentoit point appellé; mais entraîné à la méditation, le ciseau. lui tomboit souvent des mains, & il passoit les journées appuyé fur le marbre.

Criton, homme opulent & philosophe, touché de ses talens, de sa candeur & de sa misere, le prit en amitié, lui soutnit les choses nécessaires à la vie, lui donna des maîtres, & lui

confia l'éducation de ses enfans.

Socrate entendit Anaxagoras, étudia sous Archélais, qui le chérit, apprit la musique de Damon, se sorma à l'art oratoire auprès du sophiste Prodices, à la poésie sur les conseils d'Evenus, à la géométrie avec Théodore, & se perfectionna par le commerce de Diotime & d'Aspasse, deux semmes dont le mérite s'est fait distinguer chez la nation du monde ancien la plus policée, dans un siecle le plus célebre & le plus éclairé, & au milieu des hommes du premier génie. Il ne voyagea point,

Il ne crut point que sa profession de philosophe le dispensat des devoirs périlleux du citoyen. loyen. Il quitta ses amis, sa solitude, ses livres pour prendre les armes, & il servit pendant trois ans dans la guerre cruelle d'Athenes & de Larédémone; il assista au siege de Potidée à côté d'Alcibiade, où personne, au jugement de celuici, ne se montra ni plus patient dans la fatigue, la soif & la faim, ni plus serein. Il marchoit les pieds nuds sur la glace; il se précipita au milieu des ennemis, & couvrit la retraite d'Alcibiade qui avoit été blessé, & qui seroit mort dans la mêlée. Il ne se contenta pas de sauver la vie à son ami; après l'action, il lui fit adjuger le prix de la bravoure qui lui avoit été décerné. Il lui arriva plusieurs fois dans cette campagne de passer deux jours entiers de suite immobile à son poste, & absorbé dans la méditation. Les Athéniens furent malheureux au siege de Delium : Xénophon renversé de son cheval y auroit perdu la vie, si Socrate qui combattoit à pied, ne l'eût pris sur ses épaules, & ne l'eût porté hors de l'atteinte de l'ennemi. Il marcha fous ce fardeau, non comme un homme qui fuit. mais comme un homme qui compte ses pas, & qui mesure le terrein. Il avoit le visage tourné à l'ennemi, & on lui remarquoit tant d'intrépidité, qu'on n'osa ni l'attaquer, ni le suivre. Averti par son démon, ou le pressentiment secret de sa prudence, il délivra dans un autre circonstance, Alcibiade & Lochés d'un danger dont les suites devinrent funestes à plusieurs. II ne se comporta pas avec moins de valeur au siege d'Amphipolis.

La corruption avoit gagné toutes les parties de l'administration publique; les Athéniens ges

Tome III.

missoient sous la tyrannie; Socrate ne voyoit, à entrer dans la magistrature, que des périls à courir, sans aucun bien à faire; mais il fallut sa-crisier sa répugnance au vœu de sa tribu, & paroître au sénat. Il étoit alors d'un âge assez avancé; il porta dans ce nouvel état sa justice & sa fermeté accoutumées: les tyrans ne lui en imposerent point; il ne cessa de leur reprocher leurs vexations & leurs crimes; il brava leur puissance: salloit-il souscrire au jugement de quelque innocent qu'ils avoient condamné? il disoit, je

me sais pas écrire.

Il ne fut pas moins admirable dans sa vie privée; jamais homme ne fut né plus sobre ni plus chafte: ni les chaleurs de l'été, ni les froids rigoureux de l'hiver, ne suspendirent ses exercices. Il n'agissoit point sans avoir invoqué le ciel. Il ne nuisit pas même à ses ennemis. On le trouve toujours prêt à servir. Il ne s'en tenoit pas au bien, il se proposoit le mieux en tout. Personne n'eut le jugement des circonstances & des choses plus sûr & plus sain. II n'v avoit rien dans sa conduite dont il ne se plût. & ne se complût à rendre raison. Il avoit l'œil ouvert fur ses amis; ils les reprenoit, parce qu'ils lui étoient chers; il les encourageoit à la vertu par son exemple, par ses discours; & il fut, pendant toute sa vie, le modele d'un homme trèsaccompli & très heureux. Si l'emploi de ses momens nous étoit plus connu, peut-être nous démontreroit-il mieux qu'aucun raisonnement, que pour notre bonheur dans ce monde, nous n'avons rien de mieux à faire que de pratiquer la vertu; these importante qui comprend toute la motale : & qui n'a point encore été prouvées Pour réparer les ravages que la peste avoit faits, les Athéniens permirent aux citoyens de prendre deux femmes; il en joignit une seconde par commisération pour sa misere, à celle qu'il s'étoit auparavant choisie par inclination. L'une étoit fille d'Aristide, & s'appelloit Mirtus, & l'autre étoit née d'un citoyen obscur, & s'appelloit Xantipe. Les humeurs capricieuses de celle-ci donnerent un long exercice à la philosophie de son époux. Quand je la pris, disoit Socrate à Antisthene, je connus qu'il n'y auroit personne avec qui je ne pusse vivre, si je pouvois la supporter; je voulois avoir dans ma maison quelqu'un qui me rappellat sans cesse l'indulgence que je devois à tous les hommes, & que ren attends pour moi. Et à Lamprocle, son fils : vous vous plaignez de votre mere? & elle vous a conçu, porté dans son sein, alaité, soigné, nourri, instruit, élevé? A combien de périls ne l'avez-vous pas exposée ? Combien de chagrins, de soucis, de soins, de travail, de peines ne lui avez - vous pas coûté?... Il est vrai, elle a fait & souffert, & plus peut-être encore que vous ne dites; mais elle est fi dure, si féroce.... Lequel des deux, mon fils, vous paroît le plus difficile à supporter, ou de la férocité d'une bête, ou de la férocité d'une mere?... Celle d'une mere... D'une mere! la votre vous a-t-elle frappé, mordu, déchiré? en avez-vous rien éprouvé de ce que les bêtes féroces font assez communément aux hommes ?... Non; mais elle tient des propos qu'on ne digéreroit de personne, y alsat-il de la vie... l'en conviens; mais êtes-vous en N a

reste avec elle? & y a-t-il quelqu'un au monde qui vous eût pardonné les mauvais discours qui vous avez tenus, les actions mauvailes, ridicules, ou folles, que vous avez commises, & tout ce qu'il a fallu qu'elle endurât de vous la nuit, le jour, à chaque instant depuis que vous êtes né, jusqu'à l'âge que vous avez? Qui est-ce qui vous eût soigné dans vos infirmités comme elle? Qui est-ce qui eût tremblé pour vos jours comme elle? Il arrive à votre mere de parler mal: mais elle ne met elle-même aucune valeur à ce qu'elle dit : dans sa colere même : vous avez fon cœur : elle vous fouhaite le bien-Mon fils, l'injustice est de votre côté. Croyezvous qu'elle ne fût pas désolée du moindre accident qui vous arriveroit ?... Je le crois... Qu'elle ne se réduisit pas à la misere pour vous en tirer?... Je le crois... Qu'elle ne s'arrachât pas le pain de la bouche pour vous le donner?... Je le crois... Ou'elle ne facrifiât pas fa vie pour la votre?... Je le crois... Que c'est pour vous & non pour elle qu'elle s'adresse sans cesse aux Dieux ?... Que c'est pour moi... Et vous la trouvez dure, séroce, & vous vousen plaignez? Ah, mon fils, ce n'est pas votre mere qui est mauvaise, c'est vous! je vous le répete, l'injustice est de votre côté... Quel homme | quel cito yen ! quel magistrat! quel époux | quel pere! Moins Xantipe méritoit cet apologue, plus il faut admirer Socrate. Ah, Socrate, je te ressemble peu; mais du moins tu me fais pleuter d'admiration & de joie.

Socrate ne se croyoit point sur la terre pour lui seul & pour les siens; il vouloit être utile à tous, s'il le pouvoit, mais sur-tout aux jeunes gens, en qui il espéroit trouver moins d'obsta-

eles au bien. Il leur ôtoit leurs préjugés. Il leur faisoit aimer les préjugés. Il leur faisoit aimer la vérité. Il leur inspiroit le goût de la vertu. Il fréquentoit les lieux de leurs amufemens. Il alloit les chercher. On le voyoit sans cesse au milieu d'eux, dans les rues, dans les places publiques, dans les jardins, aux gymnases, à la promenade. Il parloit devant tout le monde; s'approchoit & l'écoutoit qui vouloit. Il faisoit un usage étonnant de l'ironie & de l'induction; de l'ironie qui dévoiloit sans effort le ridicule des opinions; de l'induction, qui de questions éloignées en questions éloignées, conduisoit imperceptiblement à l'aveu de la chose même qu'on nioit. Ajoutez à cela le charme d'une élocution pure, simple, facile, enjouée; la finesse des idées, les graces, la légéreté & la délicatesse particuliere à sa nation, une modestie surprénante, l'attention scrupuleuse à ne point offenser, à ne point avilir, à ne point humilier, à ne point contrifter. On se faisoit honneur à tout moment de son esprit. » J'imite ma mère, disoit-il, elle » n'étoit pas féconde; mais elle avoit l'art de » soulager les femmes sécondes, & d'amener à » la lumiere le fruit qu'elles renfermoient dans » leur fein ».

Les sophistes n'eurent point un fléau plus redoutable. Ses jeunes auditeurs se firent insensiblement à sa méthode, & bientôt ils exercerent le talent de l'ironie & de l'induction d'une maniere très-incommode pour les saux orateurs, les mauvais poètes, les prétendus philosophes, les grands injustes & orgueilleux. Il n'y eut aucune sorte de solie épargnée, ni celle des prêtres, ni celle des artistes, ni celle des magistrats. La chaleur d'une jeunesse enthousiaste & folâtre sufcita des haines de tous côtés à celui qui l'instruisoit. Ces haines s'accrurent & se multiplierent, Socrate les méprisa; peu inquiet d'être hai, joué, calomnié, pourvu qu'il fût innocent. Cependant il en devint la victime. Sa philosophie n'étoit pas une affaire d'ostentation & de parade, mais de courage & de pratique. Apollon disoit de lui: » Sophocle est sage, Euripide est plus sa-» ge que Sophocle; mais Socrate est le plus sa-» ge de tous les hommes ». Les sophistes se vantoient de savoir tout. Socrate de ne savoir qu'une chose, c'est qu'il ne savoit rien. Il se ménageoit ainsi l'avantage de les interroger, de les embarraffer & de les confondre de la maniere la plus fûre & la plus honteuse pour eux. D'ailleurs, cet homme d'une prudence & d'une expérience consommée, qui avoit tant écouté, tant lu. tant médité, s'étoit aisément apperçu que la vérité est comme un fil qui part d'une extrêmité des ténebres, & se perd de l'autre dans les ténebres: & que dans toute question la lumiere s'accroît par degrés jusqu'à un certain terme placé sur la longueur du fil délié, au de-là duquel elle s'affoiblit peu-à peu, & s'éteint. Le philosophe est celui qui fait s'arrêter juste; le sophiste imprudent marche toujours, & s'égare lui-même & les autres; toute sa dialectique se résout en incertitudes. C'est une leçon que Socrate donnoit sans cesse aux sophistes de son temps, dont ils ne profiterent point. Ils s'éloignerent de lui mécontens sans savoir pourquoi. Ils n'avoient qu'à revenir sur la question qu'ils avoient agitée avec hui, &

ils se seroient apperçus qu'ils s'étoient laissé entraîner au delà du point indivisible & lumineux, terme de notre soible raison.

On l'accusa d'impiété; & il saut avouer que sa religion n'étoit pas celle de son pays. Il méprisa les Dieux & les superstitions de la Grece. Il eut pitié de leurs mysteres. Il s'étoit élevé par la seule sorce de son génie à la connoissance de l'unité de la divinité, & il eut le courage de révéler cette dangereuse vérité à ses disciples.

Après avoir placé son bonheur présent & à venir dans la pratique de la vertu, & la pratique de la vertu dans l'observation des loix naturelles & politiques, rien ne sut capable de l'en écarter. Les événemens les plus fâcheux, loin d'étonner son courage, n'altérerent pas même sa sérénité. Il arracha au supplice les dix juges que les tyrans avoient condamnés. Il ne voulut point se sauver de la prison. Il apprit en souriant l'arrêt de sa mort. Sa vie est pleine de ces traits.

Il méprisa les injures; le mépris & le pardon de l'injure qui sont les vertus du chrétien, sont la vengeance du philosophe. Il garda la tempérance la plus rigoureuse, rapportant l'usage des choses que la nature avoit destinées à la conservation & non à la volupté; il disoit que moins l'homme a de hesoins, plus sa condition est voisine de celle des Dieux; il étoit pauvre, & jamais sa semme ne put le déterminer à recevoir de présens d'Alcibiade & des hommes puissans dont il étoit honoré. Il regardoit la justice comme la premiere des vertus. Sa biensaisance, semblable à celle de l'être suprême, étoit sans exception. Il détestoit la statterie, Il aimoit la beauté dans les hommes &

dans les femmes, mais il n'en fut point l'esclaive: c'étoit un goût innocent & honnête, qu'Arristophane même, ce vil instrument de ses ennemis, n'osa pas lui reprocher. Que penseronsnous de la facilité & de la complaisance avec laquelle quelques hommes, parmi les anciens & parmi les modernes, ont reçu & répété contre la pureté de ses mœurs, une calomnie que nous rougirions de nommer? c'est qu'eux-mêmes étoient envieux ou corrompus. Serons nous étonnés qu'il y ait eû de ces ames insernales? Peut-être, si nous ignorions ce qu'un intérêt violent & secret inspire. Voyez ce que nous dirons de son démon à l'article Théosophe.

Nous ne savons de sa doctrine que ce que ses disciples nous en ont transmis. C'est dans ces sour-

ces que nous avons punsé.

#### Sentimens de Socrate sur la divinité.

Il disoit : si Dieu a dérobé sa nature à notre entendement, il a manisesté son existence, sa sagesse, sa puissance & sa bonté dans ses ouvrages.

Il est l'auteur du monde, & le monde est la complexion de tout ce qu'il y a de bon & de beau.

Si nous fentions toute l'harmonie qui regne dans l'univers, nous ne pourrions jamais regarder le hasard comme la cause de tant d'effets enchaînés par-tout, selon les loix de la sagesse la plus surprenante, & pour la plus grande utilité possible. Si une intelligence suprême n'a pas concouru à la disposition, à la propagation & à la conservation des êtres, & n'y veille pas sans s'introduit dans une machine aussi composée, aussi vaste?

Dieu préside à tout: il voit tout en un instant; notre pensée qui s'élance d'un vol instantané de la terre aux cieux; notre œil qui n'a qu'à s'ouvrir pour appercevoir les corps placés à la plus grande distance, ne sont que des soibles images de la célérité de son entendement.

D'un seul acte il est présent à tout.

Les loix ne sont point des hommes, mais de Dieu. C'est lui proprement qui en condamne les infracteurs, par la voix des juges qui ne sont que ses organes.

# Sentimens de Socrate sur les esprits.

Ce philosophe remplissoit l'intervalle de l'homme à Dieu d'intelligences moyennes, qu'il regardoit comme les génies tutélaires des nations: il permettoit qu'on les honorât: il les regardoit comme les auteurs de la divination.

#### Sentimens de Socrate sur l'ame:

Il la croyoit préexistante au corps, & douée de la connoissance des idées éternelles. Cette connoissance qui s'assoupissoit en elle par son union avec le corps, se réveilloit avec le temps & l'ufage de la raison & des sens. Apprendre, c'étoit se ressouvenir; mourir, c'étoit retourner à son premier état de félicité pour les bons, de châtiment pour les méchans.

Principes de la philosophie morale de Socrate.

Il disoit: il n'y a qu'un bien, c'est la science; qu'un mal, c'est l'ignorance.

Les richesses & l'orgueil de la naissance sont

les sources principales des maux.

La sagesse est la santé de l'ame.

Celui qui connoît le bien & qui fait le mal est un insensé.

Rien n'est plus utile & plus doux que la prati-

que de la vertu,

L'homme sage ne croira pas savoir cequ'il ignore.

La justice & le bonheur sont une même chose.

Celui qui distingua le premier l'utile du juste, fut un homme détestable.

La sagesse est la beauté de l'ame, le vice en

est la laideur.

La beauté du corps annonce la beauté de l'ame. Il en est d'une belle vie comme d'un beau tableau; il faut que toutes les parties en soient belles.

La vie heureuse & tranquille, est pour celui qui peut s'examiner sans honte; rien ne le trouble, parse qu'il ne se reproche aucun crime.

Que l'homme s'étudie lui-même, & qu'il se

connoisse.

Celui qui se connoît échappera à bien des maux, qui attendent celui qui s'ignore; il concevra d'abord qu'il ne sait rien, & il cherchera à s'instruire,

Avoir bien commencé, ce n'est pas n'avoir rien fait; mais c'est avoir fait peu de chose.

Il n'y a qu'une sagesse, la vertu est une.

La meilleure maniere d'honorer les Dieux, c'est de faire ce qu'ils ordonnent. Il faut demander aux Dieux, en général, ce qui nous est bon; spécifier quelque chose dans sa priere, c'est prétendre à une connoissance qui leur est réservée.

Il faut adorer les Dieux de son pays, & régler son offrande sur ses facultés; les Dieux regardent plus à la pureté de nos cœurs, qu'à la richesse de nos sacrifices.

Les loix sont du ciel; ce qui est selon la loi; est juste sur la terre, &; légitimé dans le ciel.

Ce qui prouve l'origine céleste des loix, telles que d'adorer les Dieux, d'honorer ses parens, d'aimer son biensaiteur, c'est que le châtiment est nécessairement attaché à leur infraction; cette liaison nécessaire de la loi avec la peine de l'infraction, ne peut être de l'homme.

Il faut avoir pour un pere trop sévere, la même obéissance qu'on a pour une loi trop dure.

L'atrocité de l'ingratitude est proportionnée à l'importance du bienfait; nous devons à nos parens le plus important des biens.

L'enfant ingrat n'obtiendra ni la faveur du ciel; ni l'estime des hommes; quel retour attendrai-je, moi, étranger, de celui qui manque aux persone nes à qui il doit le plus?

Celui qui vend aux autres sa sagesse pour de l'argent, se prostitue comme celui qui vend sa beauté.

Les richesses sont entre les mains de l'homme, sans la raison, comme sous lui un cheval sougeux, sans frein.

Les richesses de l'avare ressemblent à la lumiere du soleil, qui ne recrée personne après son soucher. J'appelle avare celui qui amasse des richesses par des moyens vils, & qui ne veut point d'indigens pour amis.

La richesse du prodigue ne sert qu'aux adula-

teurs & aux prostituées.

Il n'y a point de fonds qui rende autant qu'un ami fincere & vertueux.

Il n'y a point d'amitié vraie entre un méchant & un méchant, ni entre un méchant & un bon.

On obtiendra l'amitié d'un homme, en culti-

vant en soi les qualités qu'il estime en lui.

Il n'y a point de vertu qui ne puisse se persectionner & s'accroître par la réflexion & l'habitude.

Ce n'est ni la richesse, ni la naissance, ni les dignités, ni les titres, qui sont la bonté de l'homme; elle est dans ses mains.

L'incendie s'accroît par le vent, & l'amour par

le commerce.

L'arrogance consiste à tout dire, & à ne vou-

loir rien entendre.

Il faut se familiariser avec la peine, afin de la recevoir quand elle viendra, comme si on l'avoit attendue.

Il ne faut point redouter la mort; c'est un as-

soupissement ou un voyage.

S'il ne reste rien de nous après la mort, c'est plutôt encore un avantage, qu'un inconvénient.

Il vaut mieux mourir honorablement, que vivre déshonoré.

Il faut se soustraire à l'incontinence par la suite. Plus on est sobre, plus on approche de la condition des Dieux, qui n'ont besoin de rien. Il ne faut pas négliger la fanté du corps; celle de l'ame en dépend trop.

La tranquillité est le plus grand des biens.

Rien de trop : c'est l'éloge d'un jeune homme. Les hommes vivent pour manger, les bons mangent pour vivre.

Etre sage dans la haute prospérité, c'est savoir

marcher fur la glace.

Le moyen le plus sûr d'être considéré, c'est de ne pas affecter de se montrer aussi bon que l'on est.

Si vous êtes un homme de bien, on aura autant de confiance en votre parole, qu'au serment.

Tournez le dos au calomniateur & au médifant; c'est quelque perversité qui les sait agir, ou parler.

### Principes de Socrate sur la prudence.

Il disoit : celui qui saura gouverner sa maison,

tirera parti de tout, même de ses ennemis.

Méfiez-vous de l'indolence, de la paresse, de la négligence; évitez le luxe; regardez l'agriculture comme la ressource la plus importante.

Il est des occupations fordides auxquelles il

faut se refuser; elles avilissent l'ame.

Il ne faut pas laisser ignorer à sa semme ce qu'il lui importe de savoir, pour votre bonheur & pour le sien.

Tout doit être commun entre les époux.

L'homme veillerà aux choses du dehors, la femme à celles du dedans.

Ce n'est pas sans raison que la nature a attaché plus fortement les meres aux ensans, que les peres. Principes de la prudence politique de Socrate.

Les vrais souverains, ce ne sont point seux qui ont le sceptre en main, soit qu'ils le tiennent ou de la naissance, ou du hasard, ou de la violence, ou du consentement des peuples; mais seux qui savent commander.

Le monarque est celui qui commande à ceux qui se sont soumis librement à son obéissance; le tyran, celui qui contraint d'obéir; l'un sait exécu-

ter la loi, l'autre la volonté.

Le bon citoyen contribuera autant qu'il est en lui, à rendre la république florissante pendant la paix, & victorieuse pendant la guerre; il invitera le peuple à la concorde, s'il se souleve; député chez un ennemi, il tentera toutes les voies honnêtes de conciliation.

La loi n'a point été faite pour les bons.

La ville la mieux gardée, est celle qui renferme le plus d'honnêtes gens: la mieux policée, celle où les magistrats agissent de concert : celle qu'il faut présérer à toutes, où la vertu a des récompenses assurées.

Habitez celle où vous n'obéirez qu'aux loix.

Ce seroit ici le lieu de parler des accusations qu'on intenta contre lui, de son apologie, & de sa mort; mais ces choses sont écrites en tant d'endroits. Qui est-ce qui ignore qu'il sut martyr de l'unité de Dieu?

Après la mort de Socrate, ses disciples se jetterent sur sa robe. Je veux dire qu'ils se livrerent à differentes parties de la philosophie, & qu'ils sonderent une multitude de sectes diverses, opposées les unes aux autres, qu'il faut regarder comme autant de familles divisées, quoiqu'elles avouassent toutes la même souche.

Les uns s'étoient approchés de Socrate, pour se disposer par la connoissance de la vérité, l'étude des mœurs, l'amour de la vertu, à remplir dignement les premiers emplois de la république auxquels ils étoient destinés : tel fut Xénophon.

D'autres, parmi lesquels on peut nommer Criton, lui avoient confié l'éducation de leurs

enfans.

Il y en eut qui ne vinrent l'entendre que dans le dessein de se rendre meilleurs; c'est ce qui arriva à Diodore, à Euthydème, à Euthere, à

Aristarque.

Critias & Alcibiade lui furent attachés d'amitié. Il enseigna l'art oratoire à Lysias. Il forma les poëtes Evenas & Euripide. On croit même qu'il concourut avec ce dernier dans la composition des tragédies qui portent son nom.

Son disciple Aristippe sonda la secte cyrénai-

que, Anthistene la cynique.

Xénophon, Eschine, Criton, Simon & Cebes,

se contenterent de l'avoir eu pour maître.

Xénophon naquit dans la quatre-ving-deuxieme olympiade. Socrate l'ayant rencontrédans une rue, comme il passoit, mit son baton à travers, l'arrêta, & lui demanda où se vendoient les choses nécessaires à la vie. La beauté de Xénophon l'avoit frappé. Ce jeune homme sit à sa question une réponse sérieuse, selon son caractere. Socrate l'interrogeant une seconde sois, lui demanda s'il ne sauroit point où les hommes apprenoient à devenir bons. Xénophon déclarant son embarras par son silence & son maintien, Socrate lui dit

fuivez-moi, & vous le faurez. Ce fut ainsi que Xénophon devint son disciple. Ce n'est pas ici le lieu d'écrire l'histoire de Xénophon. Nous avons de lui la cyropédie, une apologie de Socrate, quatre livres des dits & des faits mémorables de ce philosophe, un banquet, un livre de l'économie, un dialogue sur la tyrannie, l'éloge d'Agestilas & la comparaison des républiques d'Athenes & de Lacédémone, ouvrages écrits avec une grande douceur de style, de la vérité, de la gra-

vité & de la simplicité.

La maniere dont Eschine s'offrit à Socrate, est d'une naïveté charmante. Il étoit pauvre; je n'ai rien, dit-il, au philosophe dont il venoit prendre les leçons, qui soit digne de vous être offert; & c'est-là ce qui me fait sentir ma pauvreté. Je n'aique moi: voyez si vous me voulez. Quels que soient les présens que les autres vous aient faits, ils ont retenu par devers eux plus qu'ils ne vous ont donné; quant au mien, vous ne l'aurez pas plutôt accepté, qu'il ne me restera plus rien. Vous m'offrez beaucoup, lui répondit Socrate, à moins que vous ne vous estimiez peu. Mais venez, je vous acceptes ie tâcherai que vous vous estimiez davantage, & de vous rendre à vous-même meilleur que je ne vous aurai reçu. Socrate n'eut point d'auditeur plus afsidu, ni de disciple plus zélé. Son sort le conduist à la cour de Denis le tyran, qui en fit d'abord peu de cas. Son indigence fut une tâche qui le suivit par-tout. Il écrivit quelques dialogues à la maniere de Socrate. Cet ouvrage arrêta les yeux sur lui. Platon & Aristippe rougirent du mépris qu'ils avoient affecté pour cet homme. Ils le recommanderent à Denis, qui le traita mieux. Il revint dans Athenes, où il trouva deux écoles florissantes établies. Platon enseignoit dans l'une. Aristippe dans l'autre. Il n'osa pas se montrer publiquement au milieu de ces deux philosophes. Il s'en tint à donner des lecons particulieres. Lorsqu'il se sut assuré du pain, par cette ressource, il se livra au barreau, où il eut du succès. Ménedeme lui reprochoit de s'être approprié des dialogues que Socrate avoit écrits, & que Xantippe lui avoit confiés. Ce reproche fait beaucoup d'honneur à Eschine. Il avoit bien singuliérement saiss le caractere de son maître, puisque Ménedeme & Aristippe s'y trompoient. On remarque, en effet, dans les dialogues qui nous restent d'Eschine, la fimplicité, l'expression, les maximes, les comparaisons & toute la morale de Socrate.

Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit de Criton, sinon qu'il ne quitta point Socrate pendant le temps de sa prison; qu'il veilla à ce que les choses nécessaires ne lui manquassent pas; que Socrate, ossensé de l'abus qu'on faisoit de la facilité de son caractere pour le tourmenter, lui conseilla de chercher quelque homme turbulent, méchant, violent, qui sit tête à ses ennemis, & que ce conseil lui réussit.

Simon étoit un corroyeur dont Socrate fréquentoit quelquesois la maison. Là, comme par-tout ailleurs, il parloit des vices, des vertus, du bon, du beau, du décent, de l'honnête, & le corroyeur l'écoutoit; & le soir, lorsqu'il avoit quitté son ouvrage, il jettoit sur le papier les principales choses qu'il avoit entendues. Periclès sit cas de cet homme, il chercha à se l'attacher par les promesses les

Tome III.

plus flatteuses; mais Simon lui répondit qu'il ne

vendoit pas sa liberté.

Cebès écrivit trois dialogues, dont il ne nous reste que le dernier, connu sous le nom du tableau. C'est un petit roman sur les goûts, les penchans, les préjugés, les mœurs des hommes, composé d'après une peinture qu'on voyoit dans le temple de Saturne. On y suppose les principes suivans.

Les ames ont préexisté aux corps. Un sort heu-

reux ou malheureux les attend.

Elles ont un démon qui les inspire, dont la voix se fait entendre à elles, & qui les avertit de ce qu'elles ont à faire & à éviter.

Elles apportent avec elles un penchant inné à l'imposture, à l'erreur, à l'ignorance & au vice.

Ce penchant n'a pas la même force en toutes.

Il promet à tous les hommes le bonheur; mais il les trompe & les perd. Il y a une condition vraie & une condition fausse.

La poésie, l'art oratoire, la musique, la dialectique, l'arithmétique, la géométrie & l'astrologie, sont de l'érudition fausse.

La connoissance des devoirs & la pratique des

vertus, sont la seule érudition vraie.

C'est par l'érudition vraie que nous échappons dans ce monde à la peine, & que nous préparons notre félicité dans l'autre vie.

Cette félicité n'arrivera qu'à ceux qui auront

expié leurs fautes.

C'est de ce sejour de désices qu'ils contempleront la solie & la misere des hommes. Mais ce spectacle ne troublera point leur jouissance. Ils ne pourront plus soussirir.

Les méchans, au sortir de cette vie, trouveront le désespoir. Ils en seront saiss, & ils erreront, jouets continuels des passions auxquelles ils se seront livrés.

Ce n'est point la richesse, mais l'érudition vraie qui rend l'homme heureux.

Il ne faut ni se sier à la fortune, ni trop estimer ses présens.

Celui qui croit sçavoir ce qu'il ignore, est dans

une erreur qui l'empêche de s'instruire.

On met encore du nombre des disciples de Socrate, Timon le misantrope. Cet homme crut qu'il fuyoit la société de ses semblables, parcequ'ils étoient méchans; il se trompoit, c'est que lui-même n'étoit pas bon. Je n'en veux pas d'autre preuve, que la joie cruelle que lui causerent les applaudissemens que les Athéniens prodiguoient à Alcibiade, & la raison qu'il en donna; le pressentiment du mal que ce jeune homme leur feroit un jour. Je ne hais pas les hommes, disoitil, mais les bêtes féroces qui portent ce nom. Et qu'étois-tu toi-même entre ces bêtes féroces. sinon la plus intraitable de toutes? Quel jugement porter de celui qui se sauve d'une ville, où Socrate vivoit, & où il y avoit une foule de gens de bien, finon qu'il étoit plus frappé de la laideur du vice, que touché des charmes de la vertu? Ce caractere est mauvais. Quel spectacle plus grand & plus doux que celui d'un homme juste, grand, vertueux, audessus de toutes les terreurs & de toutes les séductions! Les dieuxs'inclinent du haut de leur demeure bienheureuse, pour le voir marcher sur la terre; & le triste & mélancolique Timon détourne ses regards farouches, lui tourne le dos, & va, le cœur rempli d'orgueil, d'envie & de fiel, s'enfoncer dans une forêt. O 2

## PHILOSOPHIE

## DE SPINOSA.

ENOÎT de Spinosa, Juif de naissance, & puis déserteur du judaisme, & enfin athée, étoit d'Amsterdam. Il a été un athée de système, & d'une méthode toute nouvelle, quoique le fond de sa doctrine lui fut commun avec plusieurs autres philosophes anciens & modernes, européens & orientaux. Il est le premier qui ait réduit en système l'athéisme, & qui en ait fait un corps de doctrine lié & tissu, selon la méthode des géometres; mais d'ailleurs son sentiment n'est pas nouveau. Il y a long-temps que l'on a cru que tout l'univers n'est qu'une substance, & que Dieu & le monde ne sont qu'un seul être. Il n'est pas sûr que Straton, philosophe péripatéticien, ait eu la même opinion, parcequ'on ne sçait pas s'il enseignoit que l'univers ou la nature fût un être simple & une substance unique. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne reconnoissoit d'autre Dieu que la nature. Comme il se moquoit des atomes & du vuide d'Epicure, on pourroit s'imaginer qu'il n'admettoit point de distinction entre les parties de l'univers; mais cette conséquence n'est point nécessaire. On peut seulement conclure que son opinion s'approche infiniment plus du spinosisme, que le système des atomes. On a même lieu de croire qu'il n'enseignoit pas, comme faisoient les atomistes, que le monde sût un ouvrage nouveau. ni produit par le hasard; mais qu'il enseignoit. comme font les spinosistes, que la nature l'a produit nécessairement & de toute éternité.

Le dogme de l'ame du monde, qui a été si commun parmi les anciens, & qui faisoit la partie principale du système des Stoiciens, est, dans le fond, celui de Spinosa; cela paroîtroit plus clairement, si des auteurs géomêtres l'avoient expliqué. Mais comme les écrits où il en est fait mention, tiennent plus de la méthode des rhétoriciens, que de la méthode dogmatique; & qu'aucontraire Spinosa s'est attaché à la précision, sans se servir du langage figuré, qui nous dérobe si souvent les idées justes d'un corps de doctrine; de-là vient que nous trouvons plusieurs différences capitales entre son système & celui de l'ame du monde. Ceux qui voudroient soutenir que le spinosisme est mieux lié, devroient aussi soutenir qu'il ne contient pas tant d'orthodoxie; car les Stoiciens n'ôtoient pas à Dieu la providence : ils réunissoient en lui la connoissance de toutes choses; aulieu que Spinosa ne lui attribue que des connoissances séparées & très-bonnes. Lisez ces paroles de Séneque : » Eundem quem nos, Jovem » intelligunt, custodem, rectoremque universi, anin mum ac spiritum, mundani hujus operis dominum » & artificem, cui nomen omne convenit. Vis illum n fatum vocare? Non errabis: hic est ex quo suspenn sa sunt omnia, causa causarum. Vis illum pro-» videntiam dicere? Recte dicis. Est enim cujus con-» silio huic mundo providetur. Vis illum naturam » vocare? Non peccabis. Est enim ex quo nata sunt » omnia; cujus spiritu vivimus. Vis illum vocare » mundum? Non falleris. Ipse est enim totum quod n vides, totus suis partibus inditur, & se sustinens " vi sua. Quest. natur. lib. XI. cap. XLF. ". Et ailleurs il parle ainsi: » Quid est autem, cur non exis» times in eo divini aliquid existere, qui Dei par est? » Totum hoc quo continemur, & unum est & Deus, » & socii esus sumus & membra. Epist. 92 ». Lisez aussi le discours de Caton, dans le IV. liv. de la Pharsale, & sur-tout considérez-y ces trois vers.

Est-ne Dei sedes nist terra pontus & aer, Et cælum & virtus? superos quid quærimus ultra? Jupiter est quoœcumque vides, quocumque moveris.

Pour revenir à Spinosa, tout le monde convient qu'il avoit des mœurs, sobre, modéré, pacifique, désintéressé, même généreux; son cœur n'étoit taché d'aucuns de ces vices qui déshonorent. Cela est étrange; mais au fond il ne faut pas plus s'en étonner, que de voir des gens qui vivent très-mal, quoiqu'ils aient une pleine persuasion de l'évangile. Ce que l'attrait du plaisir ne fit point dans Spinosa, la bonté & l'équité naturelles le firent. De son obscure retraite sortit d'abord l'ouvrage qu'il intitula, traité théologico-politique, parcequ'il y envisage la religion en elle-même, & par rapport à son exercice, eu égard au gouvernement civil. Comme la certitude de la révélation est le fondement de la foi, les premiers efforts de Spinosa sont contre les prophetes. Il tente tout pour affoiblir l'idée que nous avons d'eux. & que nous puisions dans leurs prophéties. Il borne à la science des mœurs tout le mérite des prophetes. Il ne veut pas qu'il aient bien connu la nature & les perfections de l'être souverain. Si nous l'en croyons, il n'en sçavoient pas plus, & peut-être qu'ils n'en sçavoient pas tant que nous. Moyse, par exemple, imaginoit un Dieu jaloux,

complaisant & vindicatif, ce qui s'accorde mal avec l'idée que nous devons avoir de la divinité. A l'égard des miracles, dont le récit est si fréquent dans les écritures, il a trouvé qu'ils n'étoient pas véritables. Les prodiges, selon lui, sont impossibles; ils dérangeroient l'ordre de la nature, & ce dérangement est contradictoire. Ensin, pour nous affranchir tout d'un coup & pour nous mettre à l'aise, il détruit, par un chapitre seul, toute l'autorité des anciennes écritures. Elles ne sont pas des auteurs dont elles portent les noms; ainsi le pentateuque ne sera plus de Moyse, mais une compilation de vieux mémoires mal digérés par Esdras. Les autres livres sacrés n'auront pas une ori-

gine plus respectable.

Spinola avoit étonné & scandalisé l'Europe par une théologie qui n'avoit de fondement que l'autorité de sa parole. Il ne s'égara pas à demi. Son premier ouvrage n'étoit que l'essai de ses forces. Il alla bien plus loin dans un second. Cet autre écrit est sa morale, où donnant carriere à ses méditations philosophiques, il plonge son lecteur dans le fond de l'athéisme. C'est principalement à ce monstre de hardiesse qu'il doit le grand nom qu'il s'est fait parmi les incrédules de nos jours. Il n'est pas vrai que ses sectateurs soient en grand nombre. Très-peu de personnes sont soupçonnées d'adhérer à sa doctrine; & parmi ceux que l'on en soupçonne, il y en a peu qui l'aient étudiée; & entre ceux-ci, il y en a peu qui l'aient comprise, & qui soient capables d'en tracer le vrai plan, & de développer le fil de ses principes : les plus sinceres avouent que Spinosa est incompréhensible, que sa philosophie sur-tout est pour eux un

énigme perpétuelle ; & qu'enfin s'ils se rangent de leur parti, c'est qu'il nie avec intrépidité ce qu'euxmêmes avoient un penchant secret à ne pas croire.

Pour peu qu'on s'enfonce dans ces noires ténebres où il s'est enveloppé, on y découvre une suite d'abymes où ce téméraire raisonneur s'est précipité presque dès le premier pas, des propositions évidemment fausses, & les autres contestables des principes arbitraires substitués aux principes naturels & aux vérités sensibles, un abus des termes, la plupart pris à contre-sens, un amas d'équivoques trompeuses, une nuée de contra-

dictions palpables.

De tous ceux qui ont réfuté le spinosisme, il n'y a personne qui l'ait développé aussi nettement, ni combattu avec tant d'avantage que l'a fait M. Bayle. C'est pourquoi je me fais un devoir de transcrire ici un précis des raisonnemens par lesquels il a ruiné de fond-en-comble ce système monstrueux. Mais avant que d'en faire sentir le ridicule. il est bon de l'exposer. Spinosa soutient, 1° qu'une substance ne peut produire une autre substance, 20. que rien ne peut être créé de rien, parceque ce seroit une contradiction manifeste que Dieu travaillât sur le néant, qu'il tirât l'être du non-être, la lumiere des ténebres, la vie de la mort; 3°. qu'il n'y a qu'une seule substance, parcequ'on ne peut appeller substance que ce qui est éternel, indépendant de toute cause supérieure, que ce qui existe par soi-même & nécessairement. Or, toutes ces qualités ne conviennent qu'à Dieu; donc il n'y a d'autres substances dans l'univers que Dieu feul.

Spinosa ajoute que cette substance unique, qui

n'est ni divisée, ni divisible, est douée d'une infinité d'attributs, & entr'autres de l'étendue & de la pensée. Tous les corps qui se trouvent dans l'univers sont des modifications de cette substance en tant qu'étendue, & les ames des hommes sont des modifications de cette substance en tant que pensée. Le tout cependant reste immobile, & ne perd rien de son essence pour quelques changemens légers, rapides, momentanés. C'est ainsi qu'un homme ne cesse point d'être ce qu'il est en esset, soit qu'il veille, soit qu'il dorme, soit qu'il se repose nonchalament, soit qu'il agisse avec vigueur. Ecoutons ce que Bayle oppose à cette doctrine.

10. Il est impossible que l'univers soit une substance unique; car tout ce qui est étendu a néces? sairement des parties, & tout ce qui a des parties est composé : & comme les parties de l'étendue ne subsistent point l'une dans l'autre, il faut nécessairement que l'étendue en général ne soit pas une substance, ou que chaque partie de l'étendue soit une substance particuliere & distincte de toutes les autres, Or, selon Spinosa, l'étendue en général est l'attribut d'une substance : d'un autre côté, il avoue avec les autres philosophes. que l'attribut d'une substance ne differe point réellement de cette substance; d'où il faut conclure que chaque partie de l'étendue est une substance particuliere : ce qui ruine le fondement de tout le système de cet auteur. Pour excuser cette obscurité, Spinosa ne sçauroit dire que l'étendue en général est distincte de la substance de Dieu: car s'il le disoit, il enseigneroit que cettte substance est en elle-même non-étendue; elle n'eut donc jamais pu acquérir les trois dimensions, qu'en les

créant, puisqu'il est visible que l'étendue ne peut sortir ou émaner d'un sujet non-étendu, que par voie de création : or , Spinosa ne croyoit point que de rien on pût faire rien. Il est encore visible qu'une substance non-étendue de sa nature, ne peut jamais devenir le sujet des trois dimensions: car comment seroit-il possible de les placer sur ce point mathématique? Elles subsisteroient donc sans un sujet, elles seroient donc une substance; de sorte que si cet auteur admettoit une distinction réelle entre la substance de Dieu & l'étendue en général, il seroit obligé de dire que Dieu feroit composé de deux substances distinctes l'une de l'autre, scavoir de son être non-étendu, & de l'étendue : le voilà donc obligé à reconnoître que l'étendue & Dieu ne sont que la même chose; & comme d'ailleurs, dans ses principes, il n'y a qu'une substance dans l'univers, il faut qu'il enseigne que l'étendue est un être simple, & aussi exempt de composition que les points mathématiques; mais n'est-ce pas se moquer du monde que de soutenir cela? Est-il plus évident que le nombre millénaire est composé de mille unités, qu'il est évident qu'un corps de cent pouces est composé de cent parties réellement distinctes l'une de l'autre, qui ont chacune l'étendue d'un pouce?

Pour se débarrasser d'une difficulté si pressante, Spinosa répond que l'étendue n'est pas composée de parties, mais de modifications; mais a - t - il bien pu se promettre quelqu'avantage de ce changement de mots? Qu'il évite tant qu'il voudra se nom de partie, qu'il substitue tant qu'il voudra celui de modalité ou modification, que fait cela à l'affaire? Les idées que l'on attache au mot partie. S'Effaceront-elles? ne les appliquera-t-on pas au mot modification? Les fignes & les caracteres de différence font-ils moins réels ou moins évidens, quand on divise la matiere en modifications, que quand on la divise en parties? Visions que tout cela; l'idée de la matiere demeure toujours celle d'un composé, celle d'un amas de plusieurs subs-

tances. Voici de quoi bien prouver cela.

re. Les modalités font des êtres qui ne peuvent exister sans la substance qu'elles modissent; il faut donc que la substance se trouve par-tout où il y a des modalités; il faut même qu'elle se multiplie à proportion que les modifications incompatibles entr'elles se multiplient. Il est évident, nul spinosiste ne le peut nier; que la sigure quarrée & la figure circulaire sont incompatibles dans le morceau de cire; il faut donc nécesfairement que la substance modissée par la figure quarrée, ne soit pas la même substance que celle qui est modissée par la figure ronde: autrement la figure quarrée & la figure ronde se trouveroient en même-temps dans un seul & même sujet: or, cela est impossible.

2°. S'il est absurde de faire Dieu étendu, parceque c'est lui ôter sa simplicité, & le composer d'un nombre infini de parties; que dirons-nous, quand nous songerons que c'est le réduire à la condition de la nature la plus vile, en le faisant matériel, la matiere étant le théatre de toutes les corruptions & de tous les changemens? Les spinossites soutiennent par-tout qu'elle ne soussire nulle division; mais ils soutiennent cela par la plus frivole, & par la plus froide chicanerie qui puisse se voir. Asin que la matiere sût divisée, disent-ils, il sau-

droit que l'une de ses portions fût séparée des autres par des espaces vuides; ce qui n'arrive jamais: mais c'est très-mal définir la division. Nous sommes aussi réellement séparés de nos amis, lorsque l'intervalle qui nous sépare est occupé par d'autres hommes rangés de file, que s'il étoit plein de terre. On renverse donc & les idées & le langage, quand on nous soutient que la matiere réduite en cendres & en fumée, ne

souffre point de séparation ?

39. Nous allons voir des absurdités encore plus monstrueuses, en considérant le Dieu de Spinosa, comme le sujet de toutes les modifications de la pensée. C'est déja une grande difficulté que de concilier . l'étude & la pensée dans une seule substance; & il ne s'agit point ici d'un alliage comme celui des métaux, ou comme celui de l'eau & du vin; cela ne demande que la juxta-position: mais l'alliage de la pensée & de l'étendue doit être une identité. Je suis sûr que si Spinosa avoit trouvé un tel embarras dans un autre secte, il l'auroit jugée indigne de son attention; mais il ne s'en est pas tait une affaire dans sa propre cause; tant il est vrai que ceux qui censurent le plus dédaigneusement les pensées des autres, sont fort indulgens envers eux-mêmes. Il se moquoit sans doute du mystere de la trinité, & il admiroit qu'une infinité de gens osassent parler d'une nature formée de trois hypostases, lui qui, à proprement parler, donne à la nature divine autant de personnes qu'il y a de gens sur la terre; il regardoit comme des fous ceux qui, admettant la transubstantiation, disent qu'un homme peut être à la fois en plusieurs lieux, vivre à Paris, être mort à Rome, &c. lui qui Toutient que là substance étendue, unique & inlivisible, est tout à la fois par-tout; ici froide; ailleurs chaude; ici triste, ailleurs gaie, &c.

S'il y a quelque chose de certain & d'incontestable dans les connoissances humaines, c'est cette proposition-ci : on ne peut affirmer véritablement d'un même sujet, aux mêmes égards, & erz même temps, deux termes qui soient opposés; par exemple, on ne peut pas dire sans mentir, Pierre se porte bien, Pierre est fort malade. Les spinosistes ruinent cette idée, & la justifient de telle sorte, qu'onne sçait plus où ils pourront prendre le caractere de la vérité: car si de telles propositions étoient fausses, il n'y en a point qu'on pût garantir pour vraies. Montrons que cet axiome est très-faux dans leur systeme, & posons d'abord pour maxime incontestable que tous les titres que Pon donne à ce sujet, pour signifier ou tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il fouffre, conviennent proprement & physiquement à la substance, & non pas à ses accidens. Quand nous disons le fer est dur, le fer est pesant, il s'enfonce dans l'eau; nous ne prétendons point dire que sa dureté est dure, que sa pesanteur est pesante, &c.; ce langage seroit très-impertinent; nous voulons dire que la substance étendue qui le compose, résiste, qu'elle pese, qu'elle descend sous l'eau. De même, quand nous disons qu'un homme nie, affirme, caresse, loue, &c., nous faisons tomber tous ces attributs sur la substance même de son ame. & non pas sur les pensées, en tant qu'elles sont des accidens ou des modifications. S'il étoit donc vrai, comme le prétend Spinosa, que les hommes fussent des modalités de Dieu, on parleroit

faussement quand on diroit. Pierre nie ceci, il veut ceci, il veut cela, il affirme une telle chose; car réellement, selon ce système, c'est Dieu qui nie, qui veut, qui affirme, & par conséquent toutes les dénominations qui résultent de toutes les pensées des hommes, tombent proprement & physiquement sur la substance de Dieu: d'où il s'ensuit que Dieu hait & aime, nie & affirme les mêmes choses, en même-temps, & selon toutes les conditions requises, pour faire que la regle que nous avons rapportée, touchant les termes opposés, soit fausse; car on ne sçauroit mer que selon toutes les conditions prises en toute rigueur, certains hommes n'aiment & n'affirment. ce que d'autres haissent & nient. Passons plus avant: les termes contradictoires vouloir, & ne vouloir pas, conviennent, felon toutes ces conditions, en même-temps, à différens hommes: il faut donc que dans le système de Spinosa. ils conviennent à cette substance unique & indivisible qu'on nomme Dieu. C'est donc Dieu qui forme en même-temps l'acte de vouloir, & qui ne le forme pas à l'égard d'un même objet. On vérifie donc de lui deux termes contradictoires, ce qui est le renversement des premiers principes de la métaphysique : un cercle quarré n'est pas plus une contradiction qu'une substance qui aime & hait en même - temps le même objet : voilà ce que c'est que la fausse délicatesse. Notre homme ne pouvoit souffrir les moindres obscurités, ni du péripatétisme, ni du judzisme, ni du christianisme, & il embrassoit de tout son cœur une hypothèse qui allie ensemble deux termes aussi opposés que la figure quarrée

& la circulaire, & qui fait qu'une infinité d'attributs discordans & incompatibles, & toute la variété de l'antipathie des pensées du genre humain se certifient tout à la fois, d'une seule & même substance très-simple & indivisible. On dit ordinairement : quot capita, tot sensus; mais selon Spinosa, tous les sentimens de tous les hommes sont dans une seule tête. Rapporter simplement de telles choses, c'est le résuter.

Mais si c'est, 4°, physiquement parlant, une abfurdité prodigieuse, qu'un sujet simple & unique soit modifié en même-temps par les pensées de tous les hommes, c'est une abomination exécrable quand on considere ceci du côté de la

morale.

Quoi donc! l'être infini, l'être nécessaire, souverainement parfait, ne sera point serme, constant & immuable? Que dis-je immuable? Il ne sera pas un moment le même; ses pensées se succéderont les unes aux autres, sans fin & sans cesse, la même bigarure de passions & de sentimens ne se verra pas deux fois : cela est dur à digérer. Voici bien pis : cette mobilité continuelle gardera beaucoup d'uniformité en ce sens, que toujours pour une bonne pensée, l'être infini en aura de mille sortes, d'extravagantes, d'impures, d'abominables; il produira en lui-même toutes les folies, toutes les rêveries, toutes les saletés, toutes les iniquités du genre humain; il en sera non-seulement la cause efficiente, mais aussi le sujet passif; il se joindra avec elles par l'union la plus intime qu'on puisse concevoir: car c'est une union pénétrable, ou plutôt c'est une véritable identité, puisque le mode n'est point

distinct réellement de la substance modifiée. Plufieurs grands philosophes ne pouvant comprendre qu'il soit compatible avec l'être souverainement bon, de souffrir que l'homme soit si méchant & si malheureux, ont supposé deux principes, l'un bon, & l'autre mauvais; & voici un philosophe qui trouve bon que Dieu soit bien lui-même & Pagent & lepatient de tous les crimes, & de toutes les miseres de l'homme. Que les hommes se hasse sent les uns les autres, qu'ils s'entr'assassinent au coin d'un bois, qu'ils s'assemblent en corps d'armée pour s'entretuer, que les vainqueurs mangent quelquefois les vaincus: cela se comprend, parcequ'ils sont distincts les uns des autres; mais que les hommes, n'étant que la modification du anême être, ni ayant par conséquent que Dieu qui agisse, & le même Dieu en nombre, qui se modifie en Turc, en se modifiant en Hongrois, il y ait des guerres & des batailles; c'est ce qui surpasse tous les monstres & tous les déréglemens chimériques des plus folles têtes qu'on ait iamais enfermées dans les petites-maisons. Ainsi dans le système de Spinosa, tous ceux qui disent, les Allemands ont tué dix mille Turcs, parlent mal & faussement, Dieu modifie en Allemand, a tue modifié en dix mille Turcs; & ainsi toutes les phrases par lesquelles on exprime ce que font les hommes les uns contre les autres, n'ont point d'autre sens véritable que celui-ci ; Dieu se hait lui-même, il se demande des graces à lui-même, & se les refuse, il se persecute, il se tue, il se mange, il se calomnie, il s'envoie sur l'échafaut. Cela seroit moins inconceyable, si Spinosa s'étoit représenté Dieu comme un assemblage de plusieurs parties

parties distinctes; mais il la réduit à la plus parfaite simplicité, à l'unité de substance, à l'indivisibilité. Il débite donc les plus infames & les plus surieuses extravagances, & infiniment plus ridicules que celles des poëtes touchant les Dieux, du paganisme.

50. Encore deux objections. Il y a eu des philosophes assez impies, pour nier qu'il y eût un Dieu; mais ils n'ont point poussé seur extravagance jusqu'à dire, que s'il existoit, il ne seroit point une nature parfaitement heureuse. Les plus grands sceptiques de l'antiquité ont dit que tous les hommes ont une idée de Dieu, selon laquelle il est une nature vivante, heureuse, incorruptible, parfaite dans sa félicité, & nullement sufceptible de maux. C'étoit sans doute une extravagance qui tenoit de la folie, que de ne pas reunir dans sa nature divine l'immortalité & le bonheur. Plutarque réfute très-bien cette absurdité des Stoiques: mais quelque folle que fût cette rêverie des Stoiciens, elle n'ôtoit point aux Dieux leur bonheur pendant la vie. Les Spinosistes sont peut-être les seuls qui aient réduit la divinité à la misere. Or, quelle misere? quelquesois si grande, qu'il se jette dans le désespoir, & qu'il s'anéantiroit s'il le pouvoit; il y tache, il s'ôte tout ce qu'il peut s'ôter; il se pend, il se précipite ne pouvant plus supporter la tristesse affreuse qui le dévore. Ce ne sont point ici des déclamations, c'est un langage exact & philosophique: car si l'homme n'est qu'une modification, il ne fait rien; ce seroit une phrase im pertinente, boufonne, burlesque, que de dire, la joie est gaie, la tristesse est triste. C'est une semblable phrase dans le système de Spinosa, que Teme III.

d'affirmer ; l'homme pense, l'homme s'afflige, l'hom. me se pend, &c. Toutes ces propositions doivent être dites de la substance dont l'homme n'est que le mode. Comment a-t-on pu s'imaginer qu'une nature indépendante, qui existe par elle-même. & qui possede des persections infinies, soit suiette à tous les malheurs du genre humain? Si quelqu'autre nature la contraignoit à se donner du chagrin, à sentir de la douleur, on ne trouveroit pas si étrange qu'elle employat son activité à se rendre malheureuse; on diroit, il faut bien qu'elle obéisse à une force majeure : c'est apparemment pour éviter un plus grand mal, qu'elle se donne la gravelle, la colique, la fievre chaude, la rage. Mais elle est seule dans l'univers. rien ne lui commande, rien ne l'exhorte, rien ne la prie. C'est sa propre nature, dit Spinosa, qui la porte à se donner elle-même en certaines circonstances un grand chagrin, une douleur trèsvive. Mais, lui répondrai-je, ne trouvez-vous pas quelque chose de monstrueux & d'inconcevable dans une telle fatalité?

Les raisons très-sortes qui combattent la doctrine que nos ames sont une portion de Dieu, ont encore plus de solidité contre Spinosa. On objecte à Pythagoras, dans un ouvrage de Cicéron, qu'il résulte de cette doctrine trois faussées évidentes; 1°. que la nature divine seroit déchirée en pieces 2°.; qu'elle seroit malheureuse autant de sois que les hommes 3°.; que l'esprit humain n'ignoreroit aucune chose, puisqu'il seroit Dieu.

60. Je voudrois sçavoir à qui il en veut, quand il rejette certaines doctrines, & qu'il en

propose d'autres. Veut-il apprendre des vérités? Veut-il réfuter des erreurs? Mais est-il en droit de dire qu'il y a des erreurs? Les pensées des philosophes ordinaires, celles des Juifs, celles des Chrétiens ne sont-elles pas des modes de l'être infini, aussi-bien que celle de son éthique? Ne sont-elles pas des réalités aussi nécessaires à la perfection de l'univers que toutes ses spéculations? N'émanent-elles pas de la cause nécesfaire? Comment donc ose-t-il prétendre qu'il y a là quelque chose à rectifier? En second lieu, ne prétend-il pas que la nature, dont elles sont les modalités, agit nécessairement, qu'elle va toujours soh grand chemin, qu'elle ne peut ni se détourner, ni s'arrêter, ni qu'étant unique dans l'univers, aucune cause extérieure ne l'arrêtera jamais, ni la redressera? Il n'y a donc rien de plus inutile que les leçons de ce philosophe? C'est bien à lui, qui n'est qu'une modification de substance, de prescrire à l'être infini ce qu'il faut faire. Cet être l'entendra-t-il? Et s'il l'entendoit, pourroit-il en profiter? N'agit-il pas toujours selon toute l'étendue de ses forces. sans sçavoir ni où il va, ni ce qu'il fait? Un homme, comme Spinosa, se tiendroit en repos, s'il raisonnoit bien. S'il est possible qu'un tel dogme s'établisse, diroit-il, la nécessité de la nature l'établira sans mon ouvrage; s'il n'est pas possible, tous mes écrits n'y feront rien.

Le système de Spinosa choque si visiblement la raison, que ses plus grands admirateurs reconnoissent que s'il avoit même enseigné les dogmes dont on l'accuse, il seroit digne d'exécration; mais ils prétendent qu'on ne l'a pas en-

tendu. Leurs apologies, loin de le disculper, font voir clairement que les adversaires de Spinosa l'ont tellement confondu & abymé, qu'il ne leur reste d'autre moyen de leur répliquer que celui dont les Jansénistes se sont servis contres les Jésuites, qui est de dire que son sentiment n'est pas tel qu'on le suppose. Voilà à quoi se réduisent les apologistes. Afin donc qu'on voie que personne ne scauroit disputer à ses adversaires l'honneur du triomphe, il suffit de confidérer qu'il a enseigné essectivement ce qu'on lui impute, & qu'il s'estcontredit grossièrement & n'a scu ce qu'il vouloit. On lui fait un crime d'avoir dit que tous les êtres particuliers font des modifications de Dieu. Il est manifeste que c'est fa doctrine, puisque sa 14° proposition est celleci, præter Deum nulla dari neque concipi potest substantia, & qu'il assure dans la 150, quidquid est, in Deo est, & nihil sine Deo neque esse neque concipi potest. Ce qu'il prouve par la raison que tout est mode ou substance, & que les modes ne peuvent exister ni être concus sans la substance. Quand donc un apologiste de Spinosa parte de cette maniere, s'il étoit vrai que Spinosa eût enseigné que tous les êtres particuliers font des modes de la substance divine, la victoire de ses adversaires feroit complette, & je ne voudrois pas la leur contester; je ne leur conteste que le fait ; je ne crois pas que la doctrine qu'ils ont réfutée, soit dans son livre. Quand, dis-je, un apologiste parle de la forte, que lui manque-t-il? qu'un aveu formel de la défaite de son héros; car évidemment le dogme en question est dans la morale de Spinofa.

Il ne faut pas oublier que cet impie n'a point réconnu les dépendances inévitables de son systême; car il s'est moqué de l'apparition des esprits, & il n'y a point de philosophie qui ait moins droit de la nier: il doit reconnoître que tout pense dans la nature, que l'homme n'est pas la plus éclairée & la plus intelligente modification de l'univers; il doit donc admettre des démons. Quand on suppose qu'un esprit souverainement parfait a tiré les créatures du lein du néant, sans y être déterminé par sa nature, mais par un choix libre de son bon plaisir, on peut nier qu'il y ait des anges. Si vous demandez pourquoi un tel créateur n'a point produit d'autres esprits que l'ame de l'homme, on vous répondra, tel a été son bon plaifir, flat pro ratione voluntas: vous ne pourrez opposer rien de raisonnable à cette réponse, à moins que vous ne prouviez le fait, c'est-à-dire, qu'il y a des anges. Mais quand on suppose que le créateur n'a pas agi librement, & qu'il a épuisé sans choix ni regle toute l'étendue de sa puissance, & que d'ailleurs la pensée est l'un des ses attributs, on est ridicule fi l'on foutient qu'il n'y a pas des démons. On doit croire que la pensée du créateur s'est modifiée non-seulement dans le corps des hommes, mais aussi par-tout l'univers; & qu'outre les animaux que nous connoissons, il y en a une infinité que nous ne connoissons pas, & qui nous surpassent en lumieres & en malice, autant que nous surpassons, à cet égard, les chiens & les bœufs. Car ce seroit la chose du monde la moins raisonnable, que d'aller s'imaginer que l'esprit de l'homme est la modification la plus parfaite qu'un être infini, agissant selon toute l'étendue de ses forces, a pu

produire. Nous ne concevons nulle liaison maturelle entre l'entendement & le cerveau; c'est pourquoi nous devons croire qu'une créature sans cerveau est aussi capable de penser, qu'une créature organisée comme nous le sommes. Ou'est-ce donc qui a pu porter Spinosa à nier ce que l'on dit des esprits? Pourquoi a-t-il cru qu'il n'y a rien dans le monde qui soit capable d'exciter dans notre machine la vue d'un spectre, de faire du bruit dans une chambre, & de causer tous les phénomenes magiques dont les livres font mention ? Estce qu'il a cru que, pour produire ces effets, il faudroit avoir un corps aussi massif que celui de l'homme, & qu'en ce cas-là les démons ne pourroient pas subsister en l'air, ni entrer dans nos maifons, ni se dérober à nos yeux? Mais cette pensée seroit ridicule: la masse de chair dont nous sommes composés, est moins une aide qu'un obstacle à l'esprit & à la force : j'entends la force médiate, ou la faculté d'appliquer les instrumens les plus propres à la production des grands effets. C'est de cette faculté que naissent lés actions les plus surprenantes de l'homme; mille & mille exemples le font voir. Un ingénieur, petit comme un nain, maigre, pâle, fait plus de choses que n'en feroient deux mille sauvages plus forts que Milon. Une machine animée, plus petite dix mille fois qu'une fourmi, pourroit-être plus capable de produire de grands effets qu'un éléphant: elle pourroit découvrir les parties insensibles des animaux & des plantes, & s'aller placer sur le siege des premiers ressorts de notre cerveau. & y ouvrir des valvules, dont l'effet seroit que nous vissions des fantômes & entendissions du bruit.

Si les médecins connoissoient les premieres fibres & les premieres combinations des parties dans les végétaux, dans les minéraux, dans les animaux, ils connoitroient aussi les instrumens propres à les déranger; & ils pourroient appliquer ces inftrumens, comme il seroit nécessaire, pour produire de nouveaux arrangemens qui convertiroient les bonnes viandes en poison, & les poisons en bonne viande. De tels médecins seroient sans comparaison plus habiles qu'Hippocrate; & s'ils étoient affez petits pour entrer dans le cerveau & dans: les visceres, ils guériroient qui ils voudroient, & ils causeroient aussi quand'ils voudroient les plus étranges maladies qui se puissent voir. Tout se réduit à cette question : est-il possible qu'une modification invisible ait plus de lumiere que l'homme & plus de méchanceté? Si Spinosa prend la négative, il ignore les conféquences de son hypothèse, & se conduit témérairement & sans principes.

S'il eût raisonné conséquemment, il n'eût pas traité de chimérique la peur des ensers. Qu'on croie tant qu'on voudra, que cet univers n'est pas l'ouvrage de Dieu, & qu'il n'est point dirigé par une nature simple, spirituelle & distincte de tous les corps; il faut pour le moins que l'on avoue qu'il y a certaines choses qui ont de l'intelligence & des volontés, & qui sont jalouses de leur pouvoir, qui exercent leur autorité sur les autres, qui leur commandent ceci ou cela, qui les châtient, qui les maltraitent, qui se vengent sévérement. La terre n'est-elle pas pseine de ces sortes de choses? Chaque homme ne le sçait-il pas par expérience? De s'imaginer que tous les êtres par expérience? De s'imaginer que tous les êtres par expérience?

de cette nature se soient trouvés précisément sur la terre, qui n'est point en comparaison de ce monde, c'est assurément une pensée tout-à fait déraisonnable. La raison, l'esprit, l'ambition, la haine seroient plutôt sur la terre que par-tout ailleurs. Pourquoi cela? en pourroit-on donner une cause bonne ou mauvaise? Je ne lecrois pas. Nos yeux nous portent à être persuadés que ces espaces immenses, que nous appellons le ciel. où il se fait des mouvemens si rapides & si actifs. sont aussi capables que la terre de former des hommes, & aussi dignes que la terre d'être partagés en plusieurs dominations. Nous ne scavons pas ce qui s'y passe; mais si nous ne consultons que la raison, il nous faudra croire qu'il est très-probable, ou du moins possible qu'il s'y trouve des Etres puissans qui étendent leur empire, aussi-bien que leur lumiere, sur notre monde. Nous sommes peut-être une portion de leur seigneurie : ils sont des loix, ils nous les révelent par les lumieres de la conscience, & ils se fâchent violemment contre ceux qui les transgressent. Il sussit que cela soit possible pour jetter dans l'inquiétude les athées; & il n'y a qu'un bon moyen de ne rien craindre, c'est de croire la mortalité de l'ame. On échapperoit par-là à la colere de ces esprits, mais autrementils pourroient être plus redoutables que Dieu lui-même. En mourant, on pourroit tomber sous le pouvoir de quelque maître farouche, c'est envain qu'ils espéreroient d'en être quittes pour quelques années de tourment. Une nature bornée peut n'avoir aucune sorte de perfection morale, ne suivre que son caprice & sa passion dans les peines qu'elle inflige. Elle peut bien ressembler à nos Phalaris & à nos Nérons, gens capables de laisser leur ennemi éternellement dans un cachot, s'ils avoient pu posséder une autorité éternelle. Esperera-t-on que les êtres-malsaisans ne dureront pas toujours? mais combien y a-til d'athées qui prétendent que le soleil n'a jamais eu de commencement, & qu'il n'aura point de sin?

Pour appliquer tout ceci à un spinosiste, souvenons-nous qu'il est obligé, par son principe, à reconnoître l'immortalité de l'ame; car il se regarde comme la modalité d'un être essentiellement penfant; fouvenons-nous qu'il ne peut nier qu'il n'y ait des modalités qui se fâchent contre les autres, qui les mettent à la gêne, à la question, qui font durer leurs tourmens autant qu'elles peuvent, qui les envoyent aux galeres pour toute leur vie, & qui feroient durer ce supplice éternellement, si la mort n'y mettoit ordre de part & d'autre. Tibere & Caligula, monstres affamés de carnage, en sont des exemples illustres. Souvenons-nous qu'un spinosiste se rend ridicule, s'il n'avoue que l'univers est rempli de modalités ambitieuses, chagrines, jalouses, cruelles. Souvenons-nous enfin, que l'essence des modalités humaines ne consiste point à porter de grosses pieces de chair. Socrate étoit Socrate. Le jour de sa conception, ou peu après, tout ce qu'il avoit dans ce temps-là pût subsister en son entier après qu'une maladie mortelle fit cesser la circulation du sang & le mouvement du cœur dans la matiere dont il s'étoit aggrandi : il a été donc après sa mort la même modalité qu'il avoit été pendant sa vie, à ne considérer que l'essentiel de sa personne; il n'échappa donc point par la mort à la justice, ou au caprice de ses persécuteurs invisibles. Ils peuvent le suivre par-tout où il ira, & le maltraiter sous les sormes visibles qu'il pourra acquérir.

M. Bayle appliqué fans ceffe à faire voir l'inexactitude des idées des partisans de Spinosa, prétend que toutes leurs disputes sur les miracles n'est qu'un misérable jeu de mots, & qu'ils ignorent les conséquences de leur système, s'il en nient la possibilité. Pour faire voir, dit-il, leur mauvaise foi & leurs illusions sur cette matiere. il sussit de dire que quand ils rejettent la possibilité des miracles, ils alléguent cette raison, c'est que Dieu & la nature sont le même être : de sorte que si Dieu saisoit quelque chose contre les loix de la nature, il feroit quelque chose contre luimême, ce qui est impossible. Parlez nettement & sans équivoque; dites que les loix de la nature n'ayant pas été faites par un législateur libre, & qui connût ce qu'il faisoit, mais étant l'action d'une cause aveugle & nécessaire, rien ne peut arriver qui soit contraire à ces loix. Vous alléguerez alors contre les miracles votre propre thèse: ce sera la pétition du principe, mais au moins vous parlerez rondement. Tirons-les de cette généralité, demandons-leur ce qu'ils pensent des miracles rapportés dans l'écriture. Ils nieront absolument tout ce qu'ils n'en pourront pas attribuer à quelque tour de souplesse. Laissonsleur le front d'airain qu'il faut avoir pour s'infcrire en faux contre des faits de cette nature; attaquons-les par leurs principes. Ne dites-vous pas que la puissance de la nature est infinie? & le seroit-elle s'il n'y avoit rien dans l'univers qui put redonner la vie à un homme mort? le feroit-elle s'il n'y avoit qu'un seul moyen de former des hommes, celui de la génération ordinaire? Ne dites pas que la connoissance de la nature est infinie. Vous niez cet entendement divin, où, selon nous, la connoissance de tous les êtres possibles est réunie; mais en dispersant la connoissance, vous ne niez point son infinité. Vous devez donc dire que la nature connoît toutes choses, à peu-près comme nous disons que l'homme entend toutes les langues. Un seul homme ne les entend pas toutes, mais les uns entendent celle-ci, & les autres celle-là. Pouvez-vous nier que l'univers ne contienne rien qui connoisse la construction de notre corps? Si cela étoit, vous tomberiez en contradiction, vous ne reconnoîtriez plus que la connoissance de Dieu sût partagée en une infinité de manieres : l'artifice de nos organes ne lui seroit point conmu. Avouez-donc, si vous voulez raisonner conséquemment, qu'il y aquelque modification qui le connoît; avouez qu'il est très-possible à la nature de ressusciter un mort, & que votre maître confondoit lui-même ses idées, ignoroit les suites de son principe, lorsqu'il disoit, que s'il eût pu se persuader la résurrection du Lazare, il auroit brisé en pieces tout son système, il auroit embrassé sans répugnance la foi ordinaire des Chrétiens. Cela suffit pour prouver à ces gens-là qu'ils démentent leurs hypothèses, lorsqu'ils nient la possibilité des miracles; je veux dire, afin d'ôter toute équivoque, la possibilité des événemens racontés dans l'écriture.

Plusieurs personnes ont prétendu que M. Bayle n'avoit nullement compris la doctrine de Spinosa, ce qui doit paroître bien étrange d'un esprit aussi subtil & aussi pénétrant. M. Bayle 2 prouvé, mais au dépends de ce système, qu'il l'avoit parfaitement compris. Il lui a porté de nouveaux coups que n'ont pu parer les spinosistes. Voici comme il raisonne. l'attribue à Spinosa d'avoir enseigné, 10. qu'il n'y a qu'une substance dans l'univers; 29. que cette substance est Dieu: 3°. que tous les êtres particuliers, le soleil, la lune, les plantes, les bêtes, les hommes, leurs mouvemens, leurs idées, leurs imaginations, leurs desirs, sont des modifications de Dieu. Je demande présentement aux spinosistes : votre maître at-il enseigné cela, ou ne l'a-t-il pas enseigné? S'il l'a enseigné, on ne peut point dire que mes objections aient le défaut qu'on nomme ignoratio elenchi, ignorance de l'état de la question. Car elles supposent que telle a été sa doctrine, & ne l'attaquent que sur ce pied-là. Je suis donc hors d'affaire, & l'on se trompe toutes les sois que l'on débite que j'ai réfuté ce que je n'ai pas compris. Si vous dites que Spinosa n'a point enseigné les trois doctrines ci-dessus articulées, je vous demande, pourquoi donc's'exprimoit-il comme ceux qui auroient eu la plus forte passion de persuader au lecteur qu'ils enseignoient ces trois choses? Est-il beau & louable de se servir du style commun, sans attacher aux paroles les mêmes idées que les autres hommes, & sans avertir du sens nouveau auquel on les prend? Mais pour discuter un peu ceci, cherchons où peut être la méprise. Ce n'est pas à l'égard du mot substance que je me serois abusé, car je n'ai point combattu le fentiment de Spinosa sur ce point-là ; je lui ai laifsé passer ce qu'il suppose, que pour mériter le nom

de substance, il faut être indépendant de toute cause, ou exister par soi-même éternellement, nécessairement. Je ne pense pas que j'aie pu m'abufer en lui imputant de dire, qu'il n'y a que Dieu qui ait la nature de substance. S'il y avoit donc de l'abus dans mes objections, il consisteroit uniquement en ce que j'aurois entendu par modalites, modifications, modes, ce que Spinosa n'a point voulu signifier par ces mots-là; mais encore un coup, si je m'y étois abusé, seroit-ce ma faute? l'ai pris ces termes comme on les a toujours entendus. La doctrine générale des philosophes est que l'idée d'être contient sous soi immédiatement deux especes, la substance & l'accident, & que la substance subsiste par elle-même, ens per se subsistens, & que l'accident subsiste dans un autre. ins in alio. Or, subsister par soi, dans leurs idées, c'est ne dépendre que de quelque sujet d'inhésion; & comme cela convient, selon eux, à la matiere, aux anges, à l'ame de l'homme; ils admettent deux sortes de substances, l'une incréée, l'autre créée, & ils subdivisent en deux especes la substance créée; l'une de ces deux especes est la matiere, l'autre est notre ame. Pour ce qui regarde l'accident, il dépend si efsentiellement de son sujet d'inhésion, qu'il ne sçauroit subsister sans lui; c'est son caractere spécifique. Descartes l'a toujours ainsi entendu. Or, puisque Spinosa avoit été grand cartéfien, la raison veut que l'on croie qu'il a donné à ces termes-là le même sens que Descartes. Si cela est, il n'entend par modification de substance qu'une façon d'être qui a la même relation à la substance, par la figure, le mouvement, le repos, la fituation a la matiere, &c. que la douleur, l'affirmation, l'amour, &c. à

l'ame de l'homme : car voilà ce que les cartésiens appellent modes. Mais en supposant une fois que la substance est ce qui existe de soi, indépendamment de toute cause efficiente, il n'a pas dû dire que la matiere, ni que les hommes fufsent des substances; & puisque, selon la doctrine commune, il ne divisoit l'être qu'en deux especes, scavoir en substance & en modification de substance, il a dû dire que la matiere & que l'ame des hommes n'étoient que des modifications de substance, & qu'il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, & que cette substance est Dieu. Il ne sera plus question que de sçavoir s'il subdivise en deux especes la modification de substance. En cas qu'il se serve de cette subdivision, & qu'il veuille que l'une de ces deux especes soit ce que les cartésiens & les autres philosophes Chrétiens nomment substance créée ou mode, il n'y aura plus qu'une dispute de mots entre lui & eux, & il sera très-aisé de ramener à l'orthodoxie tout son systême, & de faire évanouir toute sa secte; car on ne veut être spinosiste, qu'à cause qu'on croit qu'il a renversé de fond en comble le système des Chrétiens & de l'existence d'un Dieu immatériel, & gouvernant toutes choses avec une souveraine liberté. D'où nous pouvons conclure, en passant, que les spinosistes & leurs adversaires s'accordent parfaitement bien dans le sens du mot modification des substances. Ils croient les uns & les autres que Spinosa ne s'en est servi que pour désigner un être qui a la même nature que ce que les cartésiens appellent mode, & qu'il n'a jamais entendu par ce mot-là un être qui eût les propriétés ou la nature de ce que nous appellons substance créée.

. Si l'on veut toucher la question au vif, voici comme on doit raisonner avec le spinosiste. Le vrai & le propre caractere de la modification convient-il à la matiere par rapport à Dieu, ou ne lui convient-il point? Avant de me répondre, attendez que je vous explique, par des exemples, ce que c'est que le caractere propre de la modification. C'est d'être dans un sujet de la maniere que le mouvement est dans le corps & la pensée dans l'ame de l'homme. Il ne suffit pas pour être une modification de la substance divine, de subsister dans l'immensité de Dieu. d'en être même pénétré, entouré de toutes parts, d'exister par la vertu de Dieu, de ne pouvoir exister ni sans lui, ni hors de lui. Il faut de plus que la substance divine soit le sujet d'inhérence d'une chose, tout comme, selon l'opinion commune, l'ame humaine est le sujet d'inhérence du sentiment & de la douleur, & le corps le sujet d'inhérence du mouvement, du repos & de la figure. Repondez présentement; & si vous dites que, selon Spinosa, la substance de Dieu n'est pas de cette maniere le sujet d'inhérence de eette étendue, ni du mouvement, ni des pensées humaines; je vous avouerai que vous en faites un philosophe orthodoxe qui n'a nullement mérité qu'on lui fit les objections qu'on lui a faites, & qui méritoit seulement qu'on lui reprochât de s'être fort tourmenté pour embarrasser une doctrine que tout le monde scavoit, & pour forger un nouveau système qui n'étoit bât; que sur l'équivoque d'un mot. Si vous dites qu'ij a prétendu que la substance divine est le suje, d'inhérence de la matiere & de toutes les di

versités de l'étendue & de la pensée, au même sens que, selon Descartes, l'étendue est le sujet d'inhérence, des sensations & des passions; j'ai tout ce que je demande; c'est ainsi que j'ai entendu Spinosa, c'est là dessus que toutes mes

objections sont fondées.

Le précis de tout ceci est une question de fait touchant le vrai sens du mot modification dans le svstême de Spinosa. Le faut-il prendre pour la même chose qu'une substance créée, ou le fautil prendre au sens qu'il a dans le système de M. Descartes? Je crois que le bon parti est le dernier; car dans l'autre sens, Spinosa auroit reconnu des créatures distinctes de la substance divine, qui eussent été faites ou de rien, ou d'une matiere distincte de Dieu. Or, il étoit facile de prouver par un très - grand nombre de passages de ses livres, qu'il n'admet ni l'une ni l'autre de ces deux choses. L'étendue, selon lui, est un attribut de Dieu. Il s'ensuit de-là que Dieu essentiellement, éternellement, nécessairement, est une substance étendue, & que l'étendue lui est aussi propre que l'existence; d'où il résulte que les diversités particulieres de l'étendue, qui sont le soleil, la terre, les arbres, les corps des bêtes, les corps des hommes sont en Dieu, comme les philosophes de l'école supposent qu'elles sont dans la matiere premiere. Or, si ces philosophes supposoient que la matiere premiere estune substance simple & parfaitement unique, ils concluroient que le soleil & la terre sont réellement la même substance. Il faut donc que Spinosa conclue la même chose. S'il ne disoit pas que le saleil est composé de l'étendue de Dieu,

Il faudroit qu'il avouât que l'étendue du soleil a été faite de rien; mais il nie la création : il est donc obligé de dire que la substance de Dieu est la cause matérielle du soleil, subjectum ex quo, & par conséquent, que le soleil n'est pas distingué de Dieu, que c'est Dieu, lui-même, & Dieu tout entier, puisque, selon lui, Dieu n'est point un être composé de parties. Suppofons, pour un moment, qu'une masse d'or ait la force de se convertir en assiettes, en plats, en chandeliers, en écuelles, &c. Elle ne sera point distincte de ces assiettes & de ces plats : & si l'on ajoute qu'elle est une masse simple & non composée de parties, il sera certain qu'elle est toute dans chaque assiette & dans chaque chandelier; car si elle n'y étoit point toute, elle ne sé seroit partagée en diverses pieces; elle seroit donc composée de parties, ce qui est contre la supposition. Alors ces propositions réciproques ou convertibles seroient véritables; le chandelier est la masse d'or, la masse d'or est le chadelier. Voilà l'image du Dieu de Spinosa; il a la force de se changer ou de se modifier en terre, en lune, en mer, en arbre, &c. Et il est absolument un. & sans nulle composition de parties. Il est donc vrai qu'on peut assurer que la terre est Dieu, que la lune est Dieu, que la terre est Dieu tout entier, que la lune l'est aussi, que Dieu est la terre, que Dieu tout entier est la lune.

On ne peut trouver que ces trois manieres, selon lesquelles les modifications de Spinosa soient en Dieu; mais aucunes de ces manieres n'est ce que les autres philosophes disent de la substance créée. Elle est en Dieu, disent-ils, comme

Tome III.

dans la cause efficiente, & par consequent, elle est distincte de Dieu réellement. Mais, selon Spinosa, les créatures sont en Dieu, ou comme l'effet dans la cause matérielle, ou comme l'accident dans son sujet d'inhésion, ou comme la forme du chandelier dans l'étain dont on le compose. Le soleil, la lune, les' atbres, en'tant que ce sont des choses en trois dimensions, sont en Dieu comme dans la cause matérielle dont leur étendue est composée: il v a donc identité entre Dieu & le soleil, &c. Les mêmes arbres en tant qu'ils ont une forme qui les distingue des pierres, sont en Dieu, comme la forme du chândelier est dans l'étain. Etre chandelier, n'est qu'une maniere d'être de l'étain. Le mouvement des corps & des pensées des hommes sont en Dieu. comme les accidens des péripatéticiens sont dans la substance créée. Ce sont des entités inhérentes à leurs sujets, & qui n'en sont point composées, & qui n'en font point partie.

Un apologiste de Spinosa soutient que ce philosophe n'attribue point à Dieu l'étendue corporelle', mais seulement une étendue intelligible, & 
qui n'est point imaginable. Mais si l'étendue des 
corps que nous voyons & que nous imaginons, 
n'est point l'étendue de Dieu, d'où est-elle venue, comment a-t-elle été faite? Si elle a été
produite de rien, Spinosa est orthodoxe; son
système devient nul. Si elle a été produite de l'étendue intelligible de Dieu, c'est encore une
vraie création; car l'étendue intelligible n'étant
qu'une idée, & n'ayant point réellement les trois
dimensions, ne peut point sournir l'étosse de
l'amatière de l'étendue formellement existante
hors de l'entendement. Outre que si l'on dissin-

gue deux especes d'étendue, l'une intelligible, qui appartient à Dieu, l'autre imaginable, qui appartient aux corps, il faudra aussi admettre deux sujets de ces étendues distincts l'une de l'autre, & alors l'unité de substance est renversée, tout

l'édifice de Spinosa va par terre.

M. Bayle, comme on peut le voir par tout ce que nous avons dit, s'est principalement attaché à la supposition que l'étendue n'est pas un être composé, mais une substance unique en nombre. La raison qu'il en donne, c'est que les spr nosistes témoignent que ce n'est pas là en quoi consistent les difficultés. Ils croient qu'on les embarasse beaucoup plus, lorsqu'on leur demande comment la pensée & l'étendue se peuvent unir dans une même substance. Il y a quelque bisar-. rerie là-dedans. Car s'il est certain, par les notions de notre esprit, que l'étendue & la pensée n'ont aucune affinité l'une avec l'autre; il est encore plus évident que l'étendue est composée de parties réellement distinctes l'une de l'autre & néanmoins ils comprennent mieux la premiere difficulté que la seconde, & ils traitent celle-ci de bagatelle en comparaison de l'autre. M. Bayle les ayant si bien battus par l'endroit de leur syftême, qu'ils pensoient n'avoir pas besoin d'être sécouru, comment repousseront - ils ses attaques aux endroits foibles? Ce quidoit surprendre, c'est que Spinosa respectant si peu la raison & l'évidence, ait eu des partisans & des sectateurs de son système. C'est sa méthode spécieuse qui les a trompés, & non pas, comme il arrive quelquefois, une éclat de principes séduisans. Ils ont cru que celui qui employoit la méométrie,

qui procédoit par axiomes, par définitions, par théorêmes & par lemmes, suivoit trop bien la marche de la vérité, pour ne trouver que l'erreur au lieu d'elle. Ils ont jugé du sond par les apparences, décision précipitée qu'inspire notre paresse. Ils n'ont pas vu que ces axiomes n'étoient que des propositions très-vagues, très-incertaines; que ces définitions étoient inexactes, bisarres & même désectueus, que leur chef alloit ensin au milieu des paralogismes, où sa présomption & sa fantaisse le conduisoient.

Le premier point d'égarement, qui est la source de l'erreur, se trouve dans la définition que Spinosa donne de la substance. J'entends par la substance, dit-il; ce qui est en soi & est conçupar soi-même, c'est-à-dire, ce dont la conception n'a pas besoin de la conception d'une autre chose dont elle doive être formée. Cette définition est captieuse. car elle peut recevoir un sens vrai & faux: ou Spinosa définit la substance par rapport aux accidens, ou par rapport à l'existence; or, de quelque maniere qu'il la définisse, sa définition est fausse, ou du moins lui devient inutile. Car, 10. s'il définit la substance par rapport aux accidens, on pourra conclure de cette definition, quela subftance est un être qui subsiste par lui-même, indépendamment d'un sujet d'inhérence. 2°. Si Spinosa définit la substance par rapport à l'existence, sa définition est encore fausse. Cette définition bien entendue, signifie que la substance est une chose, dont l'idée ne dépend point d'une autre idée, & qui ne suppose rien qui l'ait formée, mais renferme une existence nécessaire: or, cette définition est fausse; car ou Spinosa

weut dire par ce langage misterieux, que l'idée même de la substance, autrement l'essence & la dés finition de la substance est indépendante de toute cause; ou bien que la substance existante subsiste tellement par elle-même, qu'elle ne peut dépendre d'aucune cause. Le premier sens est trop ridicule, & d'ailleurs trop inutile à Spinosa, pour croire qu'il l'ait eu dans l'esprit; car ce sens se réduiroit à dire, que la définition de la substance ne peut produire une autre définition de substance, ce qui est absurde & impertinent. Quelque peu conséquent que soit Spinosa, je ne croirai jamais qu'il emploie une telle définition de la substance, pour prouver qu'une substance n'en peut produire une autre, comme si cela étoit impossible; sous prétexte qu'une définition de substance ne peut produire une autre définition de substance. Il faut donc que Spinosa, par sa définition entortillée de la substance, ait voulu dire que la fubstance existe tellement par elle-même, qu'elle ne peut dépendre d'aucune cause.Or, c'est cette définition que tous les philosophes attaquent. Ils vous diront bien cette définition de la substance est simple & indivisible, sur-tout si on la considere par opposition au néant; mais ils vous nieront qu'il n'y ait qu'une substance. Autre chose est de dire qu'il n'y aqu'une seule définition de la substance.

En mettant à part les idées de la métaphysique, & ces noms d'essence, d'existence, de substance, qui n'ont aucune distinction réelle entr'elles, mais seulement dans les diverses conceptions de l'entendement; il faudra, pour parler plus intelligiblement & plus humainement, dire, que puisqu'il y a deux sortes d'existences, l'une nécessaire,

& Pautre intelligente, il y a aussi de toute nécessité deux sortes de substances, l'une qui existe nécessaiement, & qui est Dieu, & l'autre qui n'a qu'une exiftence empruntée de ce premier être, & de laquelle elle ne jouit que par sa vertu, qui sont les créatures. La définition de Spinosa ne vaut donc rien du tout; elle confond ce qui doit être nécessairement distingué, l'essence, qu'il nomme substance, avec l'existence. La définition qu'il apporte pour prouver qu'une substance n'en peut produire une autre, est aussi ridicule que ce raisonnement qu'on feroit pour prouver qu'un homme est un cercle: par homme, j'entends une sigure ronde; or, le cercle est une figure ronde, donc l'homme est un cerele. Car voici comme raisonne Spinosa; il me plait d'entendre par substance ce qui n'a point de cause; or, ce qui est produit par un autre à une cause, donc une substance ne peut être produite par une autre substance.

La définition qu'il donne du fini & de l'infini n'est pas plus heureuse. Une chose est finie, selon lui, quand elle peut être terminée par une chose de la même nature. Ainsi, un corps est dit sini, parceque nous en concevons un plus grand que lui; ainsi la pensée est terminée par une autre pensée. Mais le corps n'est terminé par la pensée, ainsi que la pensée ne l'est point par le corps. On peut supposer deux sujets dissérens, dont l'un ait une connoissance infinie de l'objet, & l'autre n'en ait qu'une connoissance finie. La connoissance infinie du premier ne donne point exclusion à la connoissance finie du second. De ce qu'un être connoît toutes les propriétés & tous les rapports d'une chose, ce n'est pas une raison

pour qu'un autre n'en puisse dumoins saisir quelques rapports & quelques propriétés. Mais, dira Spinosa, les degrés de connoissance qui se trouvent dans l'être fini, n'étant point ajoutes à cette connoissance que nous supposons infinie; elle ne peut pas l'être. Pour répondre à cette objection, qui n'est qu'une pure équivoque, je demande, si les degrés de la connoissance finie ne se trouvent pas dans la connoissance infinie; on ne scauroit le nier. Ce ne seroit pas, à la vérité, les mêmes degrés numériques, mais ce seroit les mêmes spécifiquement, c'est à dire, qu'ils seront semblables. Or, il n'en faut pas davantage pour la connoissance infinie. Quant aux degrés infinis dont elle est composée, on ajouteroit encore tous les degrés qui se trouvent épars & désunis dans toutes les connoissances finies, elle n'en deviendroit pas plus parfaite ni plus étendue. Si j'avois précisément le même fond de connoissance que vous sur quelque objet, en deviendrois je plus habile & meslumieres plus étendues, parcequ'on ajouteroit vos connoissances numériques à celles que je possede déja? Vos connoissances étant absolument semblables aux miennes, cette répétition de la même science ne me rendroit pas plus sçavant. Donc une connoissance infinie n'exige point les degrés finis des autres connoissances; donc une chose n'est pas précisément finie, parcequ'il existe d'autres êtres de la même nature.

Ses raisonnemens sur l'infini ne sont pas plus justes. Il appelle infini, ce dont on ne peut rien nier, & ce qui renserme en soi sormellement toutes les réalités possibles. Si on lui passe cette définition, il est clair qu'ilne sera pas aisé de prouver qu'il n'y a dans le monde qu'une substance unique, & que cette substance est Dieu, & que toutes les choses sont les modes de cette substance. Mais comme il n'a pas prouvé cette définition. tout ce qu'il bâtit dessus, n'a qu'un fondement ruineux. Pour que Dieu soit infini, il n'est pas nécessaire qu'il renferme en lui toutes les réalités possibles qui sont finies & bornées, mais seulement les réalités & perfections possibles, qui sont immenses & infinies, ou, si l'on veut, pour parler le langage ordinaire de l'école, qu'il renferme éminemment toutes les réalités & les perfections possibles; c'est-à-dire, que toutes les persections & réalités qui se rencontrent dans les individus de chaque être que Dieu peut former, se trouvent en lui dans un degré éminent & souverain : d'où il ne s'ensuit pas que la substance de Dieu renferme la substance des individus sortis de ses mains.

Les axiomes de Spinosa ne sont pas moins saux & captieux que ses désinitions: choisissons ces deux qui sont les principaux. La connoissance de l'effet depend de la connoissance de la cause, & la renserment cessairement: des choses qui n'ont rien de commun entrelles, ne peuvent servir à se saire connostre mutuellement. On sent tout-d'un-coup le captieux de ces deux axiomes; & pour commencer par le premier, voici comme je raisonne. On peut considérer l'esset de deux manieres, en-tant qu'il est formellement un esset; ou matériellement, c'estadire, tout simplement, en tant qu'il est en luimême. Il est vrai que l'esset considéré formellement comme esset, ne peut être connu séparément de la cause, selon cet axiome des écoles,

correlata sunt simul cognitione. Mais si vous prenez l'effet en lui-même, il peut-être connu par lui-même. L'axiome de Spinosa est donc captieux, en ce qu'il ne distingue pas entre les différentes manieres dont on peut envisager l'effet. D'ailleurs, quand Spinosa dit que la connoissance de l'effet dépend de la connoissance de la cause, & qu'elle la renferme, veut-il dire que la connoissance de l'effet entraîne nécessairement une connoissance parfaite de la cause? Mais en ce sens, l'axiome est très-faux, puisque l'effet ne contient pas toutes les perfections de la cause, qu'il peut avoir une nature très-différente de la sienne : sçavoir, si la cause agit par sa seule volonté; car tel sera l'effet, qu'il plaira à la volonté de le produire. Mais Spinosa prétend seulement que l'idée de l'effet est relative à l'idée de la cause; l'axiome de Spinosa est vrai alors, mais inutile au but qu'il se propose; car, en partant de ce principe, il ne trouvera jamais qu'une substance n'en puisse produire une autre dont la nature & les attributs seront différens. Je dis plus : de ce que l'idée de l'effet est relative à l'idée de la cause, il s'ensuit dans les principes de Spinosa, qu'une substance douée d'attributs différens peut être la cause d'une autre substance. Car Spinosa reconnoît que deux choses dont l'une est cause de l'autre, servent mutuellement à se faire connoitre : or , si l'idée de l'effet est relative à l'idée de la cause, il est évident que deux substances de différent attribut pourront se faire connoître réciproquement, pourvu que l'une soit la cause de l'autre; non pas qu'elles aient une même nature & les mêmes attributs, puisqu'on les suppose différens; mais par le rapport qu'il y a de la cause à

l'effet. Pour l'autre axiome, il n'est pas moins faux que le précédent : car quand Spinosa dit que les choses qui n'ont rien de commun entrellés, ne peuvent servir à se faire connoître réciproquement; par le mot de commun, il entend une même nature spécifique. Or, l'axiome pris en ce sens, est très-saux; puisque, soit les attributs génériques, soit la relation de la cause à l'effet, peuvent

les faire connoitre les uns par les autres. Examinons maintenant les autres propositions qui forment le système de Spinosa. Il dit dans la seconde que, deux substances ayant des attributs différens, n'ont rien de commun entrelles. Dans la démonstration de cette proposition, il n'allégue d'autre preuve que la définition qu'il a donnée de la substance, laquelle étant fausse, on n'en peut rien légitimément conclure, & par conséquent cette proposition & nulle. Mais afin d'en faire mieux comprendre le faux, il n'y a qu'à confidérer l'existence & l'essence d'une chose pour découvrir ce sophismé. Car puisque Spinosa convient qu'il y a deux fortes d'existence, l'une nécessaire, & l'autre qui ne l'est pas; il s'ensuit que deux substances qui auront différens attributs, comme l'étendue & la pensée, conviendront entr'elles dans une existence de même espece, c'est-à-dire, qu'elles seront semblables en ce que l'une & l'autre n'existeront pas nécessairement, mais seulement par la vertu d'une cause qui les aura produites. Deux essences ou deux substances parfaitement femblables dans leurs propriétés essentielles, seront différentes, en ce que l'existence de l'une aura précédé celle de l'autre, ou en ce que l'une n'est pas l'autre. Quand Pierre seroit semblable à Jean en toutes choses, ils sont différens, en ce que Pierre n'est pas Jean, & que Jean n'est pas Pierre. Si Spinosa dit quelque chose de concevable, cela ne peut avoir de sondement & de vraisemblance, que par rapport à des idées métaphysiques qui ne mettent rien de réel dans la nature. Tantôt Spinosa confond l'espece avec l'individu, & tantôt l'individu avec l'espece.

Mais, dira-t-on, Spinosa parle de la substance précifément, & confidérée en elle-même. Suivons donc Spinosa. Je rapporte la définition de la substance à l'existence; & je dis : si cette substance n'existe pas, ce n'est qu'une idée, une définition qui ne met rien dans l'être deschoses; si elle existe, alors l'esprit & le corps conviennent en substance & en existence. Mais, selon Spinosa, qui dit une substance, dit une chose qui existe nécessairement. Je réponds que cela n'est pas vrai, & que l'existence n'est pas plus renfermée dans la définition de la substance en général, que dans la définition de l'homme. Enfin, on dit, & c'est ici le dernier retranchement, que la substance est un être qui subliste par lui-même. Voici donc où est l'équivoque; car puisque le système de Spinosa n'est sondé uniquement que sur cette définition, avant qu'il puisse argumenter & tirer des conséquences de cette définition, il faut préalablement convenir avec moi du sens de la définition. Or, quand je définis la substance un être qui subsiste par lui-même, ce n'est pas pour dire qu'il existe nécessairement, je n'en ai pas la pensée; c'est uniquement pour la distinguer des accidens qui ne peuvent exister que dans la substance & par la vertu de la substance. On voit donc que tout ce système de Spinosa,

cette fastueuse démonstration n'est fondée que sur

une équivoque frivole & facile à dissiper.

La troisieme proposition de Spinosa est que dans les choses qui n'ont rien de commun entr'elles . l'une ne peut être la cause de l'autre. Cette proposition, à l'expliquer précisément, est aussi fausse; ou dans le seul sens véritable qu'il peut avoir, on n'en peut rien conclure. Elle est fausse dans toutes les causes morales & occasionnelles. Le son du nom de Dieu n'a rien de commun avec l'idée du créateur qu'il produit dans mon esprit. Un malheur arrivé à mon ami, n'a rien de commun avec la triftesse que j'en reçois. Elle est fausse encore cette proposition, lorsque la cause est beaucoup plus excellente que l'effet qu'elle produit. Quand je remue mon bras par l'acte de ma volonté, le mouvement n'a rien de commun de sa nature avec l'acte de ma volonté, ils sont très-différens. Je ne fuis pas un triangle; cependant je m'en forme une idée, & j'examine les propriétés du triangle. Spinosa a cru qu'il n'y avoit point de substance spirituelle, tout est corps selon lui. Combien de sois cependant Spinosa n'a-t-il été contraint de se représenter une substance spirituelle, afin de s'efforcer d'en détruire l'existence? Il y a donc des causes qui produisent des effets, avec lesquels elles n'ont rien de commun, parcequ'elles ne les produisent pas par une émanation de leur essence, ni dans toute l'étendue de leurs forces.

La quatrieme proposition de Spinosa ne nous arrêtera pas beaucoup: Deux ou plusieurs choses distinctes sont distinguées entrelles, ou par la diversité des attributs des substances, ou par la diversité de leurs accidens qu'il appelle des affections. Spinosa con-

fond ici la diversité avec la distinction. La diversité vient, à la vérité, de la diversité spécifique des attributs & des affections. Ainsi, il y a diversité d'essence, quand l'une est conçue & définie autrement que l'autre; ce qui fait l'espece, comme on parle dans l'école. Ainsi un cheval n'est pas un homme, une cercle n'est pas un triangle; car on désnit toutes ces choses diversement, mais la distinction vient de la distinction numérique des attributs.

La cinquieme est conçue en ces termes: il ne peut y avoir dans l'univers deux ou plusieurs substances de même nature ou de même attribut. Si Spinosa ne parle que de l'essence des choses ou de leur définition, il ne dit rien; car ce qu'il dit, ne signifie autre chose, sinon qu'il ne peut y avoir dans l'univers deux essences dissérentes, qui aient une même essence: qui en doute? Mais si Spinosa entend qu'il ne peut y avoir une essence qui se trouve en plusieurs sujets singuliers, de même que l'essence du triangle se trouve dans le triangle, l'idée de l'essence de la substance se peut trouver dans l'être qui pense, & dans l'être étendu; il dit une chose manifestement fausse, & qu'il n'entreprend pas même de prouver.

Nous voici enfin arrivés à la fixieme proposition que Spinosa a abordée par les détours & les chemins couverts que nous avons vus. Une substance, dit-il, ne peut être produite par une autre substance. Comment le démontre-t-il? Par la proposition précédente, par la seconde & par la troisseme; mais puisque nous les avons resutées, celleci tombe & se détruit sans autre examen. On somprend aisément que si Spinosa a mal défini la

substance, cette proposition qui est la conclusion. doit être nécessairement fausse. Car au fond, la Substance de Spinosa ne fignifie autre chose que la définition de la substance ou l'idée de son essence. Or, il est certain qu'une définition n'en produit pas un autre. Mais comme tous ces des grés méthaphysiques de l'être ne subsistent & ne sont distingués que par l'entendement, & que dans la nature ils n'ont d'être réel & effectif qu'en vertu de l'existence, il faut parler de la substance comme existente, quand on veut considérer la réalité de ses effets. Or, dans un tel rocher, être existant, être substance, être pierre, c'est la même chose; il faut donc en parler comme d'une substance existante, quand on la considere comme étant actuellement dans l'être des choses, & par conséquent comme substance existante, pour exister nécessairement & par ellemême ou par la vertu d'autrui; il s'ensuit qu'une substance peut être produite par un autre substance; car qui dit une substance qui existe par la vertu d'autrui, dit une substance qui a été produite. & qui a reçu son être d'une autre substance.

Après toutes ces équivoques & tous ces sophismes, Spinosa croyant avoir conduit son lecteur où il souhaitoit; leve le masque dans la septieme proposition. Il appartient, dit-il, à la subtance d'exister. Comment le prouve-t-il? par la proposition précédente, qui est fausse. Je voudrois bien sçavoir pourquoi Spinosa n'a pas agi plus franchement & plus sincérement; car si l'essence de la substance emporte nécessairement l'existence comme il le dit ici, pourquoi né s'est-il pas expliqué clairement dans la définition qu'il a donnée

de la substance, aulieu de se cacher sous l'équivoque fâcheuse de subsister par soi-même, ce qui stest véritable que par rapport aux accidens & point du tout à l'existence? Spinosa a beau saire, il ne détruira pas les idées les plus claires & les plus naturelles.

La substance ne dit autre chose qu'un être qui existe, sans être un accident attaché à un sujet. Or, on sçait naturellement que tout ce qui existe sans être accident, n'existe pas néanmoins nécessairement; donc l'idée & l'essence de la même substance n'emportent pas nécessairement l'existence de la même substance n'emportence n'emportence n'emportence n'emportence n'emportence n'

tence avec elle.

On n'entrera pas plus avant dans l'examen des propositions de Spinosa, parceque les sondemens étant détruits, il seroit inutile de s'appliquer davantage à renverser le bâtiment; cependant, comme cette matiere est difficile à comprendre, nous la retoucherons encore d'une autre maniere; & quand ce ne seroit que des répétitions, elles ne,

seront pas néanmoins inutiles.

Le principe sur lequel s'appuie Spinosa, est de lui-même obscur & incompréhensible. Quel est il ce principe ou sondement de son système? C'est qu'il n'y a dans le monde qu'une seule substance. Certainement la proposition est obscure & d'une, obscurité singuliere & nouvelle; car les hommes, ont toujours été persuadés qu'un corps hymain. Et un muid d'eau ne sont pas la même substance, Le principe étant nouveau, surprenant, contre tous les principes reçus, & par conséquent sort obscur, il saut donc l'éclaireir & le prouver. C'est ce qu'on ne peut faire qu'avec le seçours de preuves, qui soient plus claires que la chose même à prou-

ver; la preuve n'étant qu'un plus grand jour, pour mettre en évidence ce qu'il s'agit de faire connoître & de persuader. Or, qu'elle est, selon Spinosa. la preuve de cette proposition générale, il n'y a. & il ne peut y avoir qu'une seule substance? la voici; c'est qu'une substance n'en sçauroit produire une autre. Mais cette preuve n'enferme-t-elle pas toute l'obscurité & toute la difficulté du principe? N'est-elle pas également contraire au sentiment reçu dans le genre humain, qui est persuadé qu'une substance corporelle, telle qu'un arbre, produit une autre substance, telle qu'une pomme, & que la pomme produite par un arbre, dont elle est actuellement séparée, n'est pas actuellement la même substance que cet arbre? La seconde proposition qu'on apporte en preuve du principe, est donc aussi obscure, pour le moins, que le principe, elle nel'éclaircit donc pas. Il errest ainsi de chacune des autres preuves de Spinosa: au lieu d'être un éclaircissement, c'est une nouvelle obscurité. Par exemple, comment s'y prend-il pour prouver qu'une fubstance ne sçauroit en produire une autre? C'est. dit-il, parcequ'elles ne peuvent se concevoir l'une par l'autre. Quel nouvel abyme d'obscurité? Car enfin. n'ai-je pas encore plus de peine à déméler si deux substances peuvent se concevoir l'une par l'autre, qu'à juger si une substance en peut produire une autre? Avancez dans chacune des preuves de l'auteur, c'est faire autant de démarches d'une obscurité à l'autre. Par exemple, il ne peut y avoir deux substances de même attribut, & qui aient quelque chose de commun entr'elles. Cela est-il plus clair, ou s'entend-il mieux que la premiere proposition qui étoit à prouver, sçavoir, qu'il n'y a dans le monde qu'une seule substance? Or 🕟

Or, puisque le sens commun se révolte à chacune de ces propositions, aussi-bien qu'à la premiere, dont elles font les prétendues preuves; au lieu de s'arrêter à raisonner sur chacune de ces preuves, où se perd le sens commun, on seroit en droit de dire à Spinosa: votre principe est contre le sens commun. Pour refuter Spinosa, il ne faut, ce me semble, que l'arrêter au premier pas, sans prendre la peine de suivre cet auteur dans un tas de conféquences qu'il tire selon sa méthode prétendue de géométrie; il ne faut que substituer au principe obscur dont il a fait la base de son système; celui-ci: il y a plusieurs substances, principe qui dans son genre est clair au suprême degré. Et en effet, quelle proposition plus claire & plus frappante, plus intime à l'intelligence & à la conscience de l'homme? Je ne veux point ici d'autre juge que le sentiment naturel le plus droit, & que l'impression la plus juste du sens commun répandu dans le genre humain. Il est donc naturel de répondre simplement à la premiere proposition qui lui sert de principe : vous avancez un extravagance qui révolte le sens commun. & que vous n'entendez pas vous-même. Si vous vous obstinez à soutenir que vous comprenez une chose incompréhensible, vous m'autorisez à juger que votre esprit est au comble de votre extravagance, & que je perdrois mon temps à raisonner contre vous & avec vous. C'est ainsi qu'en niant absolument la premiere proposition de ses principes, ou en éclaircissant les termes obscurs dont il s'enveloppe, on renverse l'édifice & le systême par ses fondemens. En effet, les principes des sectateurs de Spinosa ne résultent que des ténebres. Tome III.

où ils prennent plaisir à s'égarer avec ceux qui veulent bien être la dupe de leur obscurité, ou qui n'ont pas affez d'intelligence pour appercevoir qu'ils n'entendent pas eux-mêmes ce qu'ils disent.

Voici encore quelques raisons dont on peut se servir pour renverser ce système. Le mouvement n'étant pas essentiel à la matiere, & la matiere n'ayant pu se le donner à elle-même, il s'ensuit qu'il y a quelqu'autre substance que la matiere, & que cette substance n'est pas un corps; car cette même difficulté retourneroit à l'insini. Spinosa ne croit pas qu'il y ait d'absurdité à remonter ainsi de cause en cause à l'insini; c'est se précipiter dans

l'abyme, pour ne pas vouloir se rendre.

l'avoue que notre esprit ne comprend pas l'infini; mais il comprend clairement qu'un tel mouvement, un tel effet, un tel homme doit avoir sa premiere cause; car, si on ne'pouvoit remonter à la premiere cause, on ne pourroit, en descendant, rencontrer jamais le dernier effet : ce qui est manisestement faux, puisque le mouvement , qui se fait à l'instant que je parle, est de nécesfité le dernier. Cependant on conçoit sans peine, que renoncer à l'effet, sont des choses unies de la même maniere qu'une montagne avec sa valée; de sorte que comme on trouve le dernier effet, on doit aussi rencontrer la premiere cause. Qu'on ne dise pas qu'on peut commencer une ligne au point où je fuis, & la tirer jusqu'à l'infini, de même qu'on peut commencer un nombre & l'augmenter jusqu'à l'infini; de telle sorte qu'il y ait un premier nombre, un premier point, sans qu'on puisse trouver le dernier. Ce seroit un sophisme facile à reconnoître, car il n'est pas question d'une ligne qu'on puisse tirer, ni d'un nombre qu'on puisse augmenter; mais il s'agit d'une ligne formée & d'un nombre achevé, & comme toute ligne qu'on acheve après l'avoir commencée, tout nombre qu'on cesse d'augmenter, est nécessairement sini; de même le mouvement, l'esset qu'il produit à l'instant étant sini, il faut que le nombre des causes qui concourent

à cet effet, le soit aussi.

On peut éclaircir encore ce que nous disons,. par un exemple affez sensible. Les philosophes croyent que la matiere est divisible à l'infini. Cependant, quand on parle d'une division actuelle & réelle des parties du corps, elle est toujours nécessairement finie. Il en est de même des causes & des effets de la nature. Quand elle en pourroit produire d'autres, & encore d'autres à l'infini, les causes néanmoins & les effets qui existent actuellement, à cet instant, doivent être finis en nombre; & il est ridicule de croire qu'il faille remonter à l'infini pour trouver la premiere cause du mouvement. De plus, quand on parle du mouvement de la matiere, on ne s'arrête pas à une seule partie de la matière pour pouvoir donner lieu à Spinosa d'échapper, en disant que cette partie de la matiere a reçu son mouvement d'une autre partie, & celle là d'une autre, & ainsi de même jusqu'à l'infini; mais on parle de toute la matiere, quelle qu'elle soit, finie & infinie, il n'importe. On dit que le mouvement n'étant pas de l'essence de la matiere, il faut nécessairement qu'elle l'ait reçu d'ailleurs. Elle ne peut l'avoir reçu du néant; car le néant ne peut agir. Il y

a donc une autre cause qui a imprimé le mouvement à la matiere, qui ne peut être matiere ni corps, c'est ce que nous appellons esprit.

On démontre encore, par l'histoire du monde. que l'univers n'a pas été formé par une longue fuccession de temps, comme il faudroit nécessairement le croire & le dire, si une çause toute puissante & intelligente n'avoit pas présidé dans la création, afin de l'achever, & de le mettre en sa persection. Car s'il s'étoit formé par le seul mouvement de la matiere, pourquoi seroit-elle si épuisée dans ses commencemens, qu'elle ne puisse plus, & n'ait pu, depuis plusieurs siecles, former des astres nouveaux? Pourquoi ne produiroit-elle pas tous les jours des animaux & des autres hommes par d'autres voies que par celle de la génération, si elle en a produit autre sois? ce qui est pourtant inconnu dans toutes les histoires. Il faut donc croire qu'une cause intelligente & toute puissante a formé dès le commencement cet univers en cet état de perfection où nous le voyons aujourd'hui. On fait voir auffi qu'il y a du dessein dans la cause qui a produit l'univers. Spinosa n'auroit pu néanmoins attribuer une vue & une fin à sa matiere informe. Il ne lui en donne qu'en tant qu'elle est modifiée de telle ou de telle maniere, c'est-à-dire, que parcequ'il y a des hommes & des animaux. Or, c'est pourtant la derniere des absurdités de croire & de dire quel'œil n'a pas été fait pour voir, ou l'oreille pour entendre. Il faut, dans ce malheureux syftême, réformer le langage humain le plus raisonnable & le mieux établi, afin de ne pas admettre de connoissance & d'intelligence dans le pre. mier auteur du monde & des créatures.

Il n'est pas moins absurde de croire que si les premiers hommes sont sortis de la terre, ils aient reçu par-tout la même figure de corps & les mêmes traits, sans que l'un ait eu une partie plus que l'autre, ou dans une autre situation. Mais c'est parler conformément à la raison & à l'expérience, de dire que le genre humain soit sorti du même moule, & qu'il a été fait d'un même fang. Tous ces argumens doivent convaincre la raison qu'il y a dans l'univers un autre agent que la matiere qui le régit, & en dispose comme il lui plaît. C'est pourtant ce que Spinosa a entrepris de détruire. Je finis par dire que plusieurs personnes ont assuré que sa doctrine, confidérée même indépendamment des intérêts de la religion, a paru fort méprisable aux plus grands mathématiciens. On le croira plus facilement, si l'on se souvient de ces deux choses, l'une, qu'il n'y a point de gens qui doivent être plus persuadés de la multiplicité des substances, que ceux qui s'appliquent à la considération de l'étendue; l'autre, que la plupart des sçavans admettent du vuide. Or, il n'y a rien de plus opposé à l'hypothèse de Spinosa, que de soutenir que tous les corps ne se touchent point, & jamais deux systèmes n'ont été plus opposés que le sien & celui des atomistes. Il est d'acord avec Epicure en ce qui regarde la réjection de la providence; mais dans tout le reste leurs systèmes sont comme l'eau & le feu.

# PHILOSOPHIE

#### STOICIENNE OU ZÉNONISME.

L E stoicisme sortit de l'école cynique: Zénon qui avoit étudié la morale sous Cratès, en sut le fondateur. Aussi disoit-on que d'un stoicien à un cynique, il n'y avoit que l'habit de dissérence. Cependant Zénon rendit sa philosophie plus étendue & plus intéressante que celle de Diogène; il ne s'en tint pas à traiter des devoirs de la vie; il composa un système de philosophie universelle d'après les maîtres qu'il avoit entendus, & il donna aux exercices de l'école une face nouvelle.

Zénon naquit à Cittium, ville maritime de l'Ifle de Chipre; Cittium avoit été bâtie par une colonie phénicienne; ce qui lui attira quelquefois le reproche qu'il n'étoit qu'un étranger ignoble. Mnesius, son pere, faisoit le commerce: l'éducation de son fils n'en sut pas négligée; les affaires du bon homme l'appelloient souvent à Athenes, & il n'en revenoit point sans rapporter au jeune Zénon quelques livres de Socrate. A l'âge de trente à trente-deux ans, il vint lui-même dans la ville fameuse pour y vendre de la pourpre, & pour entendre les hommes dont il avoit lu les ouvrages. Tout en débarquant, il demanda où ils demeuroient; on lui montra Cratès qui passoit, & on lui conseilla de le suivre. Zénon fuivit Cratès, & devint son disciple. Il ne pouvoit affez admirer l'élevation que son maître montroit dans sa conduite & dans ses discours; mais ils ne se faisoient point au mépris de la décence qu'on

affectoit dans son école; il se livra tout entier à la méditation, & bientôt il parut de lui un ouvrage intitulé de la république, qu'il avoit écrit, disoit-on assez plaisamment, sous la queue d'un chien. Les cyniques ne s'occupoient que de la morale; ils ne faisoient aucun cas des autres sciences. Zénon ne les approuvoit pas en ce point; entraîné par le desir d'étendre ses connoissances. il quitta Cratès, qui ne digéra pas sans peine cette désertion. Il fréquenta les autres écoles; il écouta Stilpon pendant dix ans; il cultiva Zénocrate; il vit Diodore Cronus; il interrogea Polémon: enrichi des dépouilles de ces hommes. il ouvrit boutique; il s'établit sous le portique; cet endroit étoit particuliérement décoré des tableaux de Polygnote & des plus grands maîtres; on l'appelloit le Stoa, d'où la fecte de Zénon prit le nom de stoïcienne; il ne manqua pas d'auditeurs; sa morale étoit sévere; mais il sçavoit tempérer, par le charmede l'éloquence, l'austérité de ses leçons; ce fut ainsi qu'il arrêta une jeunesse libertine que ses préceptes nuds & secs auroient 'effarouchée; on l'admira; on s'attacha à lui; on le chérit; sa réputation s'étendit, & il obtint la bienveillance même des rois. Antigonus Conatès de Macédoine, qui n'avoit pas dédaigné de le visiter sous le portique, l'appella dans ses états; Zénon n'y alla point, mais lui envoya Persée. son disciple; il n'obtint pas seulement des Athéniens le nom de grand philosophe, mais encore celui d'excellent citoyen; ils déposerent chez lui les clés des châteaux de leur ville, & l'honorerent de son vivant d'une statue d'airain; il étoit d'une foible santé, mais il étoit sobre; il vivoit

communément de pain, d'eau, de figues & de miel; sa physionomie étoit dure, mais son accueil prévenant; il avoit conservé l'ironie de Diogene, mais tempérée. Sa vie fut un peu troublée par l'envie; elle souleva contre lui Arcéfilaiis & Carnéades, fondateurs de l'académie moyenne & nouvelle; Epicure même n'en fut pas tout-à-fait exempt; il fouffrit avec quelque peine qu'on donnât particuliérement aux stoiciens le nom de sages. Cet homme, qui avoit reçu dans ses jardins les graces & la volupté, dont le principe favori étoit de tromper, par les plaisirs, les peines de la vie, & qui s'étoit fait une maniere de philosopher douce & molle, traitoit le stoicisme d'hypocrisse. Zénon, de son côté, ne ménagea pas la doctrine de son adversaire, & le peignit comme un précepteur de corruption; s'il est vrai que Zénon prétendit qu'il étoit aussi honnête, naturam matris fricare, quam dolentem aliam corporis partem fricando juvare; & que dans un besoin pressant, un jeune garçon étoit aussi commode qu'une jeune fille, Epicure avoit beau jeu pour lui répondre. Mais il n'est pas à croire qu'un philosophe, dont la continence avoit passé en proverbe, enseignat des sentimens aussi monstrueux. Il est plus vraisemblable que la baine tiroit ces conséquences odieuses d'un principe reçu dans l'école de Zénon, & très-vrai, c'est qu'il n'y a rien de honteux dans les choses naturelles. Le livre de la république ne fut pas le seul qu'il publia; il écrivit un commentaire sur Hésiode, où il. renversa toutes les notions reçues de théologie, & où Jupiter, Junon, Vesta & le reste des Dieux étoient réduits à des mots vuides de sens. Zénon

jouit d'une longue vie; âgé de 98 ans, il n'avoit plus qu'un moment à attendre pour mourir naturellement; il n'en eut pas la patience; s'étant laissé tomber au sortir du portique, il crut que la nature l'appelloit: me voilà, lui dit-il, en touchant la terre du doigt qu'il s'étoit cassé dans sa chûte, je suis prêt; & de retour dans sa maison, il se laissa mourir de saim. Antigone le regretta, & les Athéniens lui éleverent un tombeau dans

la Céramique.

Sa doctrine étoit un choix de ce qu'il a puisé dans les écoles des académiciens, des érétriaques ou éristiques & des cyniques. Fondateur de secte, il falloit ou inventer des choses, ou déguiser les anciennes sous de nouveaux noms; le plus facile étoit le premier. Zénon disoit de la dialectique de Diodore, que cet homme avoit imaginé des balances très-justes, mais qu'il ne pesoit jamais que de la paille. Les stoiciens disoient qu'il falloit s'opposer à la nature; les cyniques, qu'il falloit se mettre au dessus, & vivre selon la vertu, & non selon la loi; mais il est inutile de s'étendre ici dayantage fur le parallele du stoicisme; avec les systèmes qui l'ont précédé, il résultera de l'extrait des principes de cette philosophe, & nous ne tarderons pas à les exposer.

On reproche aux stoiciens le sophisme. Est-ce pour cela, leur dit Séneque, que nous nous sommes coupé la barbe? On leur reproche d'avoir porté dans la société les ronces de l'école; on prétend qu'ils ont méconnu les forces de la nature, que leur morale est impraticable, & qu'ils ont inspiré l'enthousiasme au lieu de la sagesse. Cela se peut; mais aussi quel enthousiasme que celui qui

nous immole à la vertu, & qui peut contenir notre ame dans une affiette si tranquille & si ferme. que les douleurs les plus aigues ne nous arracheront pas un foupir, une larme! Que la nature entiere conspire contre un stoicien, que lui ferat-elle? qu'est-ce qui abattra, qu'est-ce qui corsompra celui pour qui le bien est tout, & la vie n'est rien? Les philosophes ordinaires sont de chair comme les autres hommes; le stoicien est un homme de fer, on peut le brifer, mais non le faire plaindre. Que pourront les tyrans sur celui sur qui Jupiter ne peut rien; il n'y a que la raison qui le commande; l'expérience, la réflexion, l'étude, suffisent pour former un sage; un stoicien est un ouvrage fingulier de la nature; il y a donc eu peu de vrais stoiciens, & il n'y a donc eu dans aucune école autant d'hypocrites que dans celle-ci; le stoicisme est une affaire de tempérament, & Zénon imagina, comme ont fait la plupart des législateurs, pour tous les hommes, une regle qui ne convenoit guere qu'à lui; elle est trop forte pour les foibles; la morale chrétienne est un zénonisme mitigé, & conséquemment d'un usage plus général; cependant le nombre de ceux qui s'y conforment, à la rigueur, n'est pas grand.

Principes généraux de la philosophie Stoiciene.

La fagesse est la science des choses humaines & des choses divines; & la philosophie, ou l'étude de la fagesse, est la pratique de l'art qui nous y c onduit.

Cet art est un, c'est l'art par excellence; celui

d'être vertueux.

II y a trois sortes de vertus; la naturelle, la

morale & la discursive; leurs objets sont le mon-

de, la vie de l'homme & la raison.

Il y a aussi trois sortes de philosophies; la naturelle, la morale & la rationelle, où l'on observe la nature, où l'on s'occupe des mœurs, où l'on perfectionne son entendement. Ces exercices influent nécessairement les uns sur les autres.

#### Logique des Stoiciens.

La logique a deux branches, la réthorique & la dialectique.

La réthorique est l'art de bien dire des choses, qui demandent un discours orné & étendu.

La dialectique est l'art de discuter les choses, où la briéveté des demandes & des réponses suffit Zénon comparoit la dialectique & l'art oratoi-

re, à la main ouverte & au point fermé.

La réthorique est ou délibérative, ou judiciaire, ou démonstrative; ses parties sont l'invention, l'élocution, la disposition & la prononciation; celles du discours, l'exorde, la narration, la résutation & l'épilogue.

Les académiciens récens excluoient la réthori-

que de la philosophie.

La dialectique est l'art de s'en tenir à la perception des choses connues, de maniere à n'en pouvoir être écarté; ses qualités sont la circonfpection & la fermeté.

Son objet s'étend aux choses & aux mots qui les désignent; elle traite des conceptions & des sensations; les conceptions & les sensations sont

la base de l'expression.

Les sens ont un bien commun; c'est l'imagi-

L'ame confent aux choses conçues, d'après le témoignage des sens : ce que l'on conçoit se conçoit par soi-même; la compréhension suit l'approbation de la chose conçue, & la science, l'imperturbabilité de l'approbation.

La qualité par laquelle nous discernons les cho-

ses les unes des autres, s'appelle jugement.

Il y a deux manieres de discerner le bon & le mauvais, le vrai & le faux.

Nous jugeons que la chose est ou n'est pas, par sensation, par expérience ou par raisonnement.

La logique suppose l'homme qui juge, & une

regle de jugement.

Cette regle suppose ou la sensation, ou l'ima-

L'imagination est la faculté de se rappeller les

images des choses qui sont.

La sensation naît de l'action des objets extérieurs, & elle suppose une communication de l'ame aux organes.

Cequ'on a vu, ce qu'on a conçu, reste dans l'ame, comme l'impression dans la vue, avec ses couleurs, ses sigures, ses éminences & ses creux.

La compréhension formée d'après le rapport des sens, est vraie & fidelle; la nature n'a point donné d'autré fondement de la science; il n'y a point de clarté, d'évidence plus grande.

Toute appréhension vient originairement des sens; il n'y a rien dans l'entendement qui n'ait

été auparavant dans la sensation.

Entre les choses comprises, il y en à de plus ou de moins sensibles; les incorporelles sont les moins sensibles. Il y en a de rationelles & d'irrationelles, de naturelles & d'artificielles, telles que les mots.

De probables & d'improbables, de vraies & de fausses, de compréhensibles & d'incompréhensibles; il faut pour les premieres qu'elles naissent d'une chose qui soit, qu'elles y soient conformes, & qu'elles n'impliquent aucune contradiction.

Il faut distinguer l'imagination du fantôme, & le fantôme du fantastique qui n'a point de mo-

dèle dans la nature.

Le vrai est œ qui est, & ce qui ne peut venir d'ailleurs que d'où il est venu.

La compréhension, ou la connoissance ferme,

ou la science, c'est la même chose.

Ce que l'esprit comprend, il le comprend, ou par assimilation, ou par comparaison, ou par analogie.

L'homme reçoit la sensation, & il juge; l'hom-

me sage résléchit avant que de juger.

Il n'y a point de notions innées; l'homme vient au monde comme une table rase sur laquelle les objets de la nature se gravent avec le temps.

Il y a des notions naturelles qui se forment en nous sans art; il y en a qui s'acquierent par industrie & par étude; je laisse aux premieres le nom de notions, j'appelle celles-ci anticipations.

Le senti est dans l'animal, il devient le conçu

dans l'homme.

Les notions communes le sont à tous; il est impossible qu'une notion soit opposée à une notion.

Il y a la science, & l'opinion, & l'ignorance; si l'on n'a pas éprouvé la sensation, on est ignorant; & s'il reste de l'incertitude après cette

épreuve, on est incertain; si l'on est imperturbable, on sçait.

Il y a trois choses liées, le mot, la chose.

l'image de la chose.

La définition est un discours qui, analysé, devient la réponse exacte à la question. Qu'estce que la chose? elle ne doit rien rensermer qui ne lui convienne; elle doit indiquer le caractere propre qui la distingue.

Il y a deux fortes de définitions; les unes des choses qui sont, les autres des choses que nous

concevons.

Il y a des définitions partielles; il y en a de totales.

La distribution d'un genre dans ses especes les

plus prochaines, s'appelle division.

Un genre s'étend à plusieurs especes; un genre fuprême n'en a point au dessus de lui; une espece insirme n'en a point au dessous d'elle.

La connoissance complette se forme de la chose

& du mot.

Il y a quatre genres; la substance, la qualité,

Pabsolu, le rapport.

Les énonciations qui comprennent sous un point commun des choses diverses, s'appellent catégories; il y a des catégories dans l'entendement, ainsi que dans l'expression.

L'énonciation est ou parfaite, ou imparfaite & défectueuse; parfaite, si elle comprend tout ce

qui est de la chose.

Une énonciation affirmative ou négative, parfaite, est un axiome.

Il y a quatre catégories; la directe, l'oblique, la neutre, & l'active ou passive. Un axiome est ou simple ou composé; simple, se la proposition qui l'énonce, est simple; composé, si la proposition qui l'énonce, est composée.

Il y a des axiomes probables; il y en a de ra-

tionels, il y en a de paradoxals.

Le lemme, le prolemme & l'épiphore, sont les trois parties de l'argument.

L'argument est concluant ou non; syllogisti-

que ou non.

Les syllogismes sont ou liés, ou conjoints

ou disconjoints.

Il y a des modes, selon lesquels les syllogismes concluans sont disposés.

Ces modes sont simples ou composés.

Les argumens syllogistiques qui ne concluent pas, ont aussi leurs modes. Dans ces argumens,

la conclusion ne suit pas des prémisses.

Il y a des sophismes de différens genres; tels, par exemple, que le sorite; le menteur, l'inexplicable, le paresseux, le dominant, le voilé, l'électre, le cornu, le crocodile, le récriproque, le désiant, le moissonneur, le chauve, l'occulte, &c.

Il y a deux méthodes, la vulgaire & la phi-

losophique.

On voit, en effet, que toute cette logique n'a rien de bien merveilleux. Nous l'avons dépouillée des termes barbares dont Zénon l'avoit revêtue. Nous aurions laissé à Zénon les mots, que les choses n'en auroient pas été plus nouvelles.

#### Physiologie des Stoiciens.

Le cahos étoit avant tout. Le cahos est un

état consus & ténébreux des choses, c'est sous cet état que se présenta d'abord la matiere, qui étoit la somme de toutes les choses revêtues de leurs qualités, le réservoir des germes & des causes, l'essence, la nature, s'il est permis de s'exprimer ainsi, grosse de son principe.

Ce que nous appellons le monde & la nature, c'est ce cahos débrouillé, & les choses ténébreuses & confuses prenant l'ordre, & formant l'as-

pect que nous leur voyons.

Le monde, la nature est ce tout dont les êtres font les parties. Ce tout est un; les êtres sont les membres ou parties.

Il faut y distinguer des principes différens des

élémens.

De ces principes, l'un est efficient; l'autre est passif. L'efficient est la raison des choses qui est dans la matiere, ou Dieu. Le passif est la matiere même.

Ils font l'un & l'autre d'une nature corporelle. Tout ce qui agit, ou soussire, est corporel. Tout

ce qui est, est donc corps.

La cause efficiente ou Dieu, est un air trèspur & très-limpide; un seu artificiel, placé à la circonférence des cieux la plus éloignée, séjour de tout ce qui est divin.

Le principe passif ou la matiere, est la nature considérée sans qualité, sans mérite, chose prête à tout, n'étant rien, & cessant d'être, ce qu'elle devient, se reposant, si rien ne la meut.

Le principe actif est opposé au principe passif. Ce seu artificiel est propre à sormer de la matiere, avec une adresse suprême & selon les raisons qu'il a en lui-même, les semences des cho-

íes.

fes. Voilà la fécondité. Sa subtilité permet qu'on

l'appelle incorporel, immatériel.

Quoiqu'il soit corps, en conséquence de son opposition avec la matiere, on peut dire qu'il est

efprit.

Il est la cause rationelle, incorruptible, sempiternelle, premiere, originelle, d'où chaque fubstance à les qualités qui lui sont propres.

Cette cause est bonne. Elle est parfaite. Il n'y

a point de qualités louables qu'elle n'ait.

Elle est prévoyante; elle régit le tout & ses parties; elle fait que le tout persévere dans sa nature.

On lui donne différens noms. C'est le monde dont elle est en esset la portion principale, le des-

tin, la nature, Jupiter, Dieu.

Elle n'est point hors de monde; elle y est comprise avec la matiere; elle constitue tout ce qui est, ce que nous voyons & ce que nous ne yoyons pas; elle habite dans la matiere & dans tous les êtres; elle la pénétre & l'agite, selon que l'exige la raison universelle des choses; c'est l'ame <del>d</del>u monde.

Puisqu'elle pénétre toutes les portions de la matiere, elle y est intimement présente; elle

connoit tout, elle opere tout.

C'est en agitant la matiere & en lui imprimant les qualités qui étoient en elle, qu'elle a formé le monde. C'est l'origine des choses. Les choses sont d'elle. C'est par sa présence à chacun qu'elle les conserve; c'est en ce sens que nous disons qu'elle est Dieu, & que Dieu, est le pere des choses, leur ordinateur & leur conservateur.

Dieu n'a point produit le monde par une Tome III.

détermination libre de sa volonté; il en étoit une partie; il y étoit compris. Mais il a rompu l'écorce de la matiere qui l'enveloppoit; il s'est agité & il a opéré par une force intrinséque, selon que la nécessité de sa nature & de la matiere le permettoit.

Il y a donc dans l'univers une loi immuable & éternelle, un ordre combiné de causes & d'effets, enchaînés d'un lien si nécessaire, que tout ce qui a été, est & sera, n'a pu être autrement;

& c'est là le destin.

Tout est soumis au destin, & il n'y a rien dans l'univers qui n'en subisse la loi, sans en exempter Dieu, puisque Dieu suit cet ordre inexplicable & sacré des choses; cette chaîne qui lie nécessairement.

Dieu, ou la grande cause rationelle, n'a pourtant rien qui la contraigne: car hors d'elle & du tout, il n'y a que le vuide infini; c'est la nature seule qui la nécessite; elle agit conformément à cette nature, & tout suit conformément à son action; il ne faut point avoir d'autre idée de la liberté de Dieu, ni de celle de l'homme; Dieu n'en est ni moins libre, ni moins puissant; il est lui-même ce qui le nécessite.

Ce sont les parties ou les écoulemens de cet esprit universel du monde, distribués par-tout, & animant tout ce qu'il y a d'animé dans la nature, qui donnent naissance aux démons dont

tout est rempli.

Chaque homme a son génie & sa junon qui dirige ses actions, qui inspire ses discours, & qui mérite le plus grand respect; chaque parcelle du monde a son démon qui lui est pré-

sent & l'assisse; c'est-là ce qu'on a désigné sous les noms de Jupiter, de Junon, de Vulcain, de Cérès. Ce ne sont que certaines portions de l'ame universelle, résidentes dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans le seu, &c.

Puisque les Dieux ne sont que des écoulemens de l'ame universelle, distribués à chaque particule de la nature, il s'ensuit que dans la déslagration générale qui finira le monde, les Dieux retourneront à un Jupiter confus, & à

leurs anciens élémens.

Quoique Dieu soit présent à tout, agite tout, veille à tout, il en est l'ame, & dirige les choses selon la condition de chacune, & la nature-qui lui est propre; quoiqu'il soit bon, & qu'il veuille le bien, il ne peut saire que tout ce qui est bien arrivé, ni que tout ce qui arrive soit bien; ce n'est pas l'art qui se répose, mais c'est la matiere qui est indocile à l'art. Dieu ne peut être que ce qu'il est, & il ne peut changer la matiere.

Quoiqu'il y ait un lien principal & universel des choses qui les enchaîne, nos ames ne sont cependant sujettes au destin, qu'autant que selon qu'il convient à leur nature; toute force extèrieure a beau conspirer contre-elles; si leur bonté est originelle & première, elle perséverera; s'ilen est autrement, si elles sont nées ignorantes, grossieres, séroces; s'il ne survient rien qui les améliore, les instruise & les fortisse; par cette seule condition, sans aucune instuence du destin, d'un mouvement volontaire & propre, elles se porteront au vice & à l'erreur.

Il n'est pas dissicile de conclure de ces principes, que les stoiciens étoient matérialistes, satalistes, &, à proprement parler, athées.

Nous venons d'exposer leur doctrine sur le principe efficient; voici maintenant ce qu'ils pensoient de la cause passive.

La matiere premiere ou la nature est la prémiere des choses, l'essence & la base de leurs

qualités.

La matiere générale & premiere est éternelle; tout ce qu'il en a été est; elle n'augmente ni ne diminue tout; est elle; on l'appelle essence, considérée dans l'universalité des êtres; matiere, considérée dans chacun.

La matiere dans chaque être, est susceptible d'accroissement & de diminution; elle n'y reste pas la même; elle se mêle, elle se sépare, ses parties s'échappent dans la séparation, s'unissent dans le mêlange; après la déslagration générale, la matiere se retrouvera une, & la même dans

Jupiter.

Elle n'est pas stable, elle varie sans cesse, tout est emporté comme un torrent, tout passe, rien de ce que nous voyons ne reste le même; mais rien ne change l'essence de la matiere, il n'en périt rien, ni de ce qui s'évanouit à nos yeux; tout retourne à la source premiere des choses, pour en émaner dereches; les choses cessent; mais ne s'anéantissent pas.

La matiere n'est pas infinie; le monde à ses li-

mites.

Il n'y a rien à quoi elle ne puisse être réduite, rien qu'elle ne puisse soussirir, qui n'en puisse être fait; ce qui seroit impossible, si elle étoit immuable; elle est divisible à l'infini; or, ce qui est divisible ne peut être infini; elle est contenue.

C'est par la matiere, par les choses qui sont de la matiere, &t par la raison générale qui est présente à tout, qui en est le germe, qui le pénetre, que le monde est, que l'univers est, que Dieu est; on entend quelquesois le ciel par ce mot, Dieu.

Le monde existe séparé du vuide qui l'environne, comme un œuf; la terre est au centre; il y a cette dissérence entre le monde & l'univers, que l'univers est infini; il comprend les choses qui sont, & le vuide qui les comprend; le monde est fini, le monde est compris dans le vuide qui n'entre pas dans l'acception de ce mot.

Au commencement il n'y avoit que Dieu & la matiere; Dieu, essence des choses, nature ignée, être prolifique, dont une portion combinée avec la matiere, a produit l'air, puis l'eau; il est au monde comme le germe à la plante; il a déposé le germe du monde dans l'eau, pour en faciliter le développement; une partie de luimême a condensé la terre; une autre s'est exhalée; de-là, le feu.

Le monde est un grand animal, qui a sens, esprit & raison; il y a, ainsi que dans l'homme, corps & ame dans ce grand animal; l'ame y est présente à toutes les parties du corps.

Il y a dans le monde, outre de la matiere nue de toute qualité, quatre élémens; le feu, l'air, l'eau & la terre. Le feu est chaud, l'air froid, la terre feche & l'eau moite. Le feu tend en haut, c'est son séjour; cet élément, ou sa portion connue sous le nom d'æther, a été le rudiment des astres & de leurs spheres. L'air est au dessous du feu. L'eau coule sous l'air & sur la terre. La ter-

re est la base du tout, elle est au centre.

Entre les élémens deux sont légers, le feu & l'air; deux pesans, l'eau & la terre; ils tendent au centre qui n'est ni pesant, ni léger.

Il y a une conversion réciproque des élémens entr'eux; tout ce qui cesse de l'un, passe dans un autre; l'air dégénere en seu; le seu en air; l'air en eau; l'eau en air; la terre en eau; l'eau en terre; mais aucun élément n'est sans aucun des autres: tout sont en chacun.

Le feu est le premier des élémens; il a son séjour vers le ciel, & le ciel est, comme nous l'avons dit, la limite dernière du monde, où

ce qui est divin, a sa place.

Il y a deux feux; l'artificiel qui fert à nos usages, le naturel qui sert aux opérations de la nature; il augmente & conserve les choses, les plantes, les animaux; c'est la chaleur universelle sans laquelle tout périt.

Ce feu très-haut, répandu en tout, enveloppe derniere du monde, est l'æther; c'est aussi le

Dieu tout - puissant

Le soleil est un seu très-pur; il est plus grand que la terre; c'est un orbe rond comme le monde; c'est un seu, car il en a tous les essets; il est plus grand que la terre, puisqu'il l'éclaire & le ciel en même-temps.

Le soleil est donc, à juste titre, le premier des

Dieux.

C'est une portion très-pure de l'æther, de Dieu ou du seu, qui a constitué les astres; ils sont ardens, ils sont brillans, ils sont animés, ils sentent, ils conçoivent, ils ne sont composés que de seu, ils n'ont rien d'étranger au seu; mais il n'y a point de seu qui n'ait besoin d'aliment; ce sont les vapeurs des eaux de la mer & de la terre, qui nourrissent le seu des astres.

Puisque les astres sont des portions du seu naturel & divin, qu'ils sentent & qu'ils conçoivent, pourquoi n'annonceroient-ils pas l'avenir? Cene sont pas des êtres où l'on puisse lire les choses particulieres & individuelles, mais bien la suite générale des destinées; elle y est écrite en caracteres très-évidens.

On appelle du nom d'astres le soleil & la lune; il y a cette différence entre un astre & une étoile, que l'étoile est un astre, mais que l'astre n'est pas une étoile.

Voici l'ordre des astres errans: Saturne, Jupiter, Mars, Mercure, Vénus, le Soleil, la Lune; la principale entre les cinq premiers, c'est Vénus, l'astre le plus voisin du soleil.

La lune occupe le lieu le plus bas de l'æther; c'est un astre intelligent, sage, d'une nature ignée; mais non sans quelque mêlange de terrestre.

La sphere de l'air est & commence au dessous de la lune; elle est moyenne entre le ciel & les eaux; sa figure est ronde; c'est Junon.

La région de l'air se divise en haute, moyenne & basse; la région haute est très-seche & très-chaude; la proximité des seux célestes la rend très-rare, elle est dense & ténébreuse; c'est le réceptacle des exhalaisons; la région moyenne, plus tempérée que celle qui la domine, & que celle qu'elle presse, est seche à sa partie supérieure, humide à sa partie inférieure.

Le vent est un courant d'air.

La pluie, un changement de nue en eau; ce chan-

gement a lieu toutes les fois que la chaleur ne peut divifer ces vapeurs que le foleil a élevées de la terre & des mers.

La terre, la portion du monde la plus dense, sert de base au tout, comme les os dans les animaux; elle est couverte d'eaux qui se tiennent de niveau à la surface; elle est au centre; elle est nue, ronde, finie, ainsi que l'exige la nature de tout centre; l'eau a la même figure qu'elle, parceque son centre est le même que celui de la terre.

La mer parcourt l'intérieur de la terre, par des routes secretes; elle sort de ses bassins, elle disparoit, elle se condense, elle se filtre, elle se purisie, elle perd son amertume, & offre, après avoit sait beaucoup de chemin, une eau pure aux ani-

maux & aux hommes.

La terre est immobile. Il n'y a qu'un feul monde.

Il est éternel, c'est Dieu & la nature; ce tout n'a point commencé, & ne finira point; son as-

pect passera.

Comme l'année aun hiver & un été, le monde aura une inondation & une déflagration; l'inondation couvrira toute la surface de la terre, &

tout périra.

Après cette premiere révolution par l'eau, le monde sera embrasé par le seu, répandu dans toutes ses parties; il consumera l'humidité, & s'assimilera les êtres; ils prendront peu à peu sa nature, alors tout se résoudra en Jupiter, & le premier cahos renaîtra.

Ce cahos se débrouillera comme le premier, l'univers se résormera comme il est, & l'espece humaine sera reproduite.

## Le temps a la derniere place entre les êtres.

# Anthropologie des Stoiciens.

L'homme est une image du monde, le monde est en lui, il a une ame & un corps comme le

grand tout.

Les principes de l'espece humaine étoient dans l'univers naissant; les premiers hommes sont nés par l'entremise du feu divin, ou par la providence de Dieu.

Dans l'acte de la génération, le germe de l'hom-

me s'unit à la portion humide de l'ame.

La liqueur spermatique ne produit que le corps, elle contient en petit tous les corps humains qui se fuccéderont.

L'ame ne se forme point dans la matrice, elle vient du dehors; elle s'unit au corps avant qu'il ait vie.

Si vous remontez à la premiere origine de l'ame, vous la ferez descendre du seu primitif dont elle est une étincelle; elle n'a rien de pesant ni de terrestre; elle est de la même nature que la subftance qui forme les astres, & qui les fait briller.

L'ame de l'homme est une particule de Dieu. une petite portion de l'ame universelle qui en a été, pour ainsi dire, détachée : car l'ame du monde est la source séconde de toutes les ames.

Il est difficile d'expliquer la nature; elle est ignée, ardente, intelligente & raisonnable.

Il y a des ames mortelles, & il y en a d'im-

mortelles.

Après la déflagration générale, & le renouvellement des choses, les ames retourneront dans les corps qu'elles ont animés avant cet événement,

L'ame est un corps, car elle est, & elle agit; mais ce corps est d'une ténuité & d'une subtilité extrêmes.

On y distingue huit facultés; les cinq sens, la faculté d'engendrer, celle de parler & une partie

principale.

Après la mort, elle remonte aux cieux; elle habate les astres, elle converse avec les Dieux, elle contemple, & cet état durera jusqu'à ce que le monde consumé, elle & tous les Dieux se consondent, & ne forment plus qu'un seul être, Jupiter.

L'ame du sage, après la dissolution du corps, s'occupe du cours du soleil, de la lune & des autres astres, & vérisse les connoissances qu'elle a

acquises sur la terre.

## Principes de la philosophie morale de Stoïciens.

Dans la vie, c'est sur-tout la fin qu'il faut regarder; la fin est l'être par qui tout se fait, pour qui tout se rapporte.

La fin peut se considérer sous trois aspects, l'ob-

jet, les moyens & le terme.

La fin de l'homme doit être de conformer sa conduite aux loix de la nature.

La nature n'est autre chose que la raison universelle qui ordonne tout; conformer sa conduite à celle de la nature, c'est se voir comme une partie du grand tout, & conspirer à son harmonie.

Dieu est la portion principale de la nature; l'ame de l'homme est une particule de Dieu; la loi de la nature ou de Dieu, c'est la regle générale par qui tout est co-ordonné, mû, & vivisié; vivre conformément à la nature, imiter la divinité, suivre l'ordre général, c'est la même chose sous des expressions différentes.

La nature est tout ce qu'il y a de bon de & beau. La vertu a ces deux qualités comme la nature.

Le bonheur en est une suite.

Bien vivre, aimer le beau, pratiquer le bien, &

être heureux, c'est une même chose.

La vertu a son germe dans l'ame humaine, c'est une conséquence de son origine; particule émanée de la divinité, elle tend d'elle-même à l'imitation du principe de son émanation : ce principe la meut, la pousse & l'inspire.

Cette particule détachée de la grande ame, & spécifiée par son union à tel ou tel corps, est le démon de cet homme, ce démon le porte au beau.

au bon & à la félicité.

La fouveraine félicité consiste à l'écouter: alors on choisit ce qui convient à la nature générale où à Dieu, & l'on rejette ce qui contredit son harmonie & sa loi.

Chaque homme ayant son démon, il porte en lui le principe de son bonheur, Dieu lui est présent. C'est un pontise sacré qui préside à son autel.

Dieu lui est présent; c'est Dieu même attaché à

un corps de figure humaine.

La nature du bonheur de l'homme est la nature

du bonheur de Dieu. C'est la vertu.

La vertu est le grand instrument de la félicité. Le bonheur souverain n'est pas dans les choses du corps, mais dans celles de l'ame.

Il n'y a de bien que ce qui est honnête. L'honnête n'est relatif qu'à l'ame. Rien de ce qui est hors de l'homme ne peut donc ajouter solide-

ment à son bonheur.

Le corps, les jouissances, la gloire, les dignités sont des choses hors de nous & de notre puissance; elles ne peuvent donc que nuire à notre bonheur, si nous nous y attachons.

Le dernier degré de la sagesse consiste à bien

distinguer le bon du mauvais.

Entre les choses, il y en a qui sont bonnes; il y en a qui sont mauvailes, & d'autres qu'on peut regarder comme indifférentes.

Une chose est bonne relativement à la nature d'un être: une créature raisonnable ne peut être heureuse que par les objets analogues à la raison.

Ce qui est utile & honnête est bon. La bonté ne se conçoit point séparée de l'utilité & de

l'honnêteté.

L'utile consiste à se conformer à la fin du tout dont on est partie; à suivre la loi du principe qui commande.

La vertu est le vrai bien; la chose vraiment utile. C'est-là que la nature parsaite nous invite.

Ce n'est point par des comparaisons de la vertu avec d'autres objets, par des discours, par des jugemens que nous découvrons que la vertu est le bien. Nous le sentons. C'est un esse énergique de sa propre nature qui se développe en nous, malgré nous.

La sérénité, le plaisir & la joie sont les accel-

soires du bien.

Tout ce qui est opposé au bien, est mal. Le mal est un écart de la raison générale du tout.

Les accessoires du mal sont les chagrins, la dou-

leur, le trouble.

La vertu & ses accessoires constituent la sélicité. Il y a des biens présens; il y en a de suturs; des biens constans, des biens intermittens, de durables & de passagers; des biens d'objets, de moyens, de sin, d'utilité, d'intérieurs, d'extérieurs, d'absolus, de relatifs, &c.

Le beau c'est la perfection du bien.

Tous les biens sont égaux. Il faut les desirer tous.

Il n'en faut négliger aucun.

Il y a entre le bien ou l'honnête, entre le mal ou le honteux, des choses intermédiaires qui ne peuvent ni contribuer au bonheur, ni y nuire. On peut ou les négliger, ou les rechercher sans con-

féquence.

Le sage est sévere; il suit les distractions; il a l'esprit sain; il ne soussire pas; c'est un homme dieu; c'est le seul vrai pontise; il est prophète; il n'opine point; c'est le cynique par excellence; il est libre; il est roi; il peut gouverner un peuple; il n'erre pas; il est innocent; il n'a pitié de rien; il n'est pas indulgent; il n'est point sait pour habiter un desert; c'est un véritable ami; il fait bien tout ce qu'il sait; il n'est point ennemi de la volupté; la vie sui est indissérente; il est grand en tout; c'est un économe intelligent; il a la noblesse réelle; personne n'entend mieux la médecine; on ne le trompe jamais, il ne trompe point; c'est lui qui sçait jouir de sa semme, de se ensans, de la vie; il ne calomnie pas; on ne sçauroit l'exiler, &c.

Les stoiciens à ces caractères en ajoutoient une infinité d'autres qui sembloient en être les contradictoires. Après les avoir regardés comme les meilleurs des hommes, on les eût pris pour les plus méchans. C'étoit une suite de leur apathie, de leur imitation stricte de la divinité, & des acque les acques de leur imitation stricte de la divinité, & des acques de leur imitation stricte de la divinité plus de la divinité de la divinité plus de la divinité de la divini

ceptions particulieres des mots qu'ils employoient. La définition du stoicien étoit toute semblable à celle que Vanini donnoit de Dieu.

L'ame, semblable à un globe parfaitement rond, est uniforme; elle n'est capable ni de compression,

ni d'expansion.

Elle est libre; elle fait ce qu'elle veut; elle a fa propre énergie. Rien d'extérieur ne la touche,

ni ne peut la contraindre.

Si on la considere relativement au tout, elle est sujette au destin; elle ne peut agir autrement qu'elle agit; elle suit le lien universel & sacré qui unit l'univers & ses parties.

Dieu est soumis au destin; pourquoi l'ame humaine, qui n'en est qu'une particule, en seroit-elle

affranchie?

Aussi-tôt que l'image du bien l'a frappée, elle le desire.

Le principe qui se développe le premier dans un être animé, est celui de sa propre conservation.

S'il atteint ce qui est conforme à la nature, son bonheur commence.

Les desirs suivent la connoissance ou l'opinion des choses.

C'est de la connoissance de l'ordre universel

que dépend celle du vrai bien.

Si l'on présente à l'homme un bien convenable à sa nature, & qu'il s'y porte avec modération, il est sage & non passionné; s'il en jouit paisiblement, il est serein & content; s'il ne craint point de le perdre, il est tranquille, &c.

S'il se trompe sur la nature de l'objet; s'il le poursuit avec trop d'ardeur; s'il en craint la privation; s'il en jouit avec transport; s'il se trompe

sur sa valeur; s'il en est séduit; s'il s'y attache;

s'il aime la vie, il est pervers.

Les desirs sondés sur l'opinion, sont des sources de trouble. L'intempérance est une des sources les plus sécondes du trouble.

Le vice s'introduit par l'ignorance des choses

qui font la vertu.

Il y a des vertus de théorie. Il y en a de pratique. Il y en a de premieres; il y en a de secondaires.

La prudence qui nous instruit de nos devoirs; la tempérance qui regle nos appétits; le courage qui nous apprend à supporter; la justice qui nous apprendà distribuer, sont des vertus du premier ordre.

Il y a entre les vertus un lien qui les enchaîne; celui qui à il en manque une, n'en a point. Celui

qui en possede bien une, les a toutes.

La vertu ne se montre pas seulement dans les discours; mais on la voit aussi dans les actions. 4
Le milieu entre le vice & la vertu, n'est rien.

On forme un homme à la vertu. Il y a des mé-

chans qu'on peut rendre bons.

On est vertueux pour la vertu même. Esle n'est sondée ni dans la crainte, ni dans l'espérance.

Les actions sont ou des devoirs, ou de la géné-

rosité, ou des procédés indisférens.

La raison ne commande ni ne désend les procédés indifférens; la nature ou la loi prisent les devoirs. La générosité immole l'intérêt personnel.

Il y a des devoirs relatifs à soi-même; de rela-

tifs au prochain, & de relatifs à Dieu.

Il importe de rendre à Dieu un culte raisonnable.

Celui-là a une juste opinion des Dieux, qui croit leur existence, leur bonté, leur providence. Il faut les adorer avant tout, y penser, les invoquer, les reconnoitre, s'y soumettre, leur abandonner sa vie, les louer même dans le malheur, &c.

L'apathie est le but de tout ce que l'homme se doit à lui-même. Celui qui y est arrivé, est sage.

Le fage sçaura quand il lui convient de mourir; il lui sera indifférent de recevoir la mort, ou de se la donner. Il n'attendra point à l'extrêmité pour user de ce remede. Il lui suffira de croire que le sort a changé.

Il cherchera l'obscurité.

Le soir il se rappellera sa journée. Il examinera ses actions. Il reviendra sur ses discours. Il s'avouera ses fautes. Il se proposera de faire mieux.

Son étude particuliere sera celle de lui-même.

Il méprisera la vie & ses amusemens; il ne redoutera ni la douleur, ni la misere, ni la mort.

Il aimera ses semblables. Il aimera même ses ennemis.

Il ne fera injure à personne. Il étendra sa bienveillance sur tous.

Il vivra dans le monde, comme s'il n'y avoit ien de propre.

Le témoignage de sa conscience sera le premier qu'il recherchera.

Toutes les fautes lui seront égales.

Soumis à tout événement, il regardera la commisération & la plupart des vertus de cet ordre, comme une sorte d'opposition à la volonté de Dieu.

Il jugera de même du repentir.

Il n'aura point ces vues de petite bienfaisance étroite, qui distingue un homme d'un autre. Il imitera la nature. Tous les hommes seront égaux à ses yeux.

S'il tend la main à celui qui fait naufrage; s'il console celui qui pleure; s'il reçoit celui qui manque d'asyle; s'il donne la vie à celui qui périt; s'il présente du pain à celui qui a faim, il ne sera point ému. Il gardera sa sérénité. Il ne permettra point au spectacle de la misere, d'altérer sa tranquillité. Il reconnoitra en tout la volonté de Dieu & le malheur des autres; & dans son impuissance à les sécourir, il sera content de tout, parcequ'il sçaura que rien ne peut être mal.

## Des disciples & des successeurs de Zénon.

Zénon eut pour disciple Philonide; Calippe, Posidonius, Zenode, Scion & Cléanthe.

Perfée, fils de Démétrius de Cettium. Il fut, disent ses uns, l'ami de Zénon; d'autres, un de ces esclaves qu'Antigone envoya dans son école, pour en copier les leçons. Il vivoit aux environs de la cxxx. olympiade. Il étoit avancé en âge, lorsqu'il alla à la cour d'Antigone Gonatas. Son crédit auprès de ce prince fut tel, que la garde de l'Acro-Corinthe lui fut confiée. On sçait que la sûreté de Corinthe & de tout le Péloponnèse dépendoit de cette cidatelle. Le philosophe répondit mal à l'axiome stoique, qui disoit qu'il n'y avoit que le fage qui sçache commander. Aratus, de Sycione, se présenta subitement devant l'Acro-Corinthe, & le surprit. Il empêcha Antigone de tenir à Menedeme, d'Erétrie, la parole qu'il lui avoit donnée, de remettre les Erétriens en république; il regardoit les Dieux comme les premiers inventeurs des choles utiles chez les peuples quillui avoient élevé des autels. Il eut pour disciple Hermagoras d'Amphipolis. Tome III.

Ariston, de Chio, étoit fils de Miltiade. Il étoit éloquent, & il n'en plaisoit pas davantage à Zénon, qui affectoit un discours bref. Ariston, qui aimoit le plaisir, étoit d'ailleurs peu fait pour cette école sévere. Il profita d'une maladie de son maitre pour le quitter. Il suivit Polémon, auquel il ne demeura pas long-temps attaché. Il eut l'ambition d'être chef de secte, & il s'établit dans le Cynofarge, où il assembla quelques auditeurs, qu'on appella de son nom les Aristoniens: mais bientôt for école fut méprisée & déserte. Ariston attaqua avec chaleur Arcéfilaiis & fa maniere de philosopher académique & sceptique. Il innova plusieurs choses dans le stoicisme: il prétendoit que l'étude de la nature étoit au dessus de l'esprit humain; que la logique ne fignifioit rien, & que la morale étoit la seule science qui nous importat; qu'il n'y avoit pas autant de vertus différentes qu'on en comptoit communément, mais qu'il ne falloit pas, comme Zénon, les réduire à une seule; qu'il y avoit entr'elles un lien commun; que les Dieux étoient fans intelligence & fans vie. & qu'il étoit imposfible d'en déterminer la forme. Il mourut d'un coup de soleil, qu'il reçut sur sa tête qui étoit chauve. Il eut pour disciple Eratostène de Cyrene. Celui-ci fut grammairien, poëte & philosophe. Il se distingua aussi parmi les mathématiciens. La variété de les connoissances lui mérita le nom de philologue, qu'il porta le premier, & les Ptolomée, Philopator & Epiphane lui confererent le foin de la bibliothéque d'Alexandrie.

Persée ne fut pas le seul qui abandonna la sette de Zénon. On fait le même reproche à Denis d'Héraclée. On dit de celui-ci qu'il regarda la vosupté comme la fin des actions humaines, & qu'il passa

dans l'école cyrénaïque épicurienne.

Herelle de Carthage n'eut pas une jeunesse fort innocente. Lorsqu'il se présenta pour disciple à Zénon, celui-ci exigea, pour preuve de son changement de mœurs, qu'il se coupât les cheveux qu'il avoit sort beaux. Herelle se rasa la tête, & su reçu dans l'école stoïque. Il regarda la science & la vertu comme les véritables sins de l'homme, ajoutant qu'elles dépendoient quelquesois des circonstances, & que semblables à l'airain dont on sondoit la statue d'Alexandre ou de Socrate, il en falloit changer selon les occasions; qu'elles n'étoient pas les mêmes pour tous les hommes; que le sage avoit les sciences qui n'étoient pas celles du sou, &c.

Sphærus le bryfthénite, le second disciple de Zénon, enseigna la philosophie à Lacédémone, & sorma Cléomene. Il passa de Sparte à Alexandrie : il modifia le principe des stoiciens, que le sage n'opinoit jamais. Il disoit à Ptolomée qu'il n'étoit roi, que parcequ'il en avoit les qualités, sans lesquelles il cesseroit de l'être. Il écrivit plusieurs traités:

que nous n'avons pas.

Cléanthès, né à Asse en Lucie, succéda à Zénon sous le Stoa. Il avoit été d'abord athlète. Son extrême pauvreté lui sit apparemment goûter une philosophie qui prêchoit le mépris des richesses. Il s'attacha d'abord à Cratès, qu'il quitta pour Zénon. Le jour il étudioit; la nuit il se louoit pour tirer de l'eau dans les jardins. Les Aréopagites, touchés de sa vertu, lui décernerent dix mines sur le trésor public: Zénon n'étoit pas d'avis qu'il les acceptât. Un jour qu'il conduisoit des jeunes gens

au spectacle, le vent lui enleva son manteau, & le laissa tout nud. La fortune & la nature l'avoient traité presqu'avec la même ingratitude. llavoit l'esprit lent: on l'appelloit l'ane de Zenon, & il disoit qu'on avoit raison, car il portoit seul toute la charge de ce philosophe. Antigone l'enrichit; mais ce fut sans conséquence pour sa vertu. Cléanthès persista dans la pratique austère du stoicisme. La sectene perditrien sous lui de son éclat; le portique fut plus fréquenté que jamais : il prêchoit d'exemple la continence, la sobriété, la patience & le mépris des injures : il estimoit les anciens philosophes de ce qu'ils avoient négligé les mots, pour s'attacher aux choses; & c'étoit la raison qu'il donnoit de ce que beaucoup moindres en nombre que de son temps, il y avoit cependant parmi eux beaucoup plus d'hommes sages. Il mourut âgé de 80 ans: il fut attaqué d'un ulcère à la bouche, pour lequel les médecins lui ordonnerent l'abstinence des alimens; il passa deux jours sans manger; ce régime lui réussit; mais on ne put le déterminer à réprendre les alimens. Il étoit, disoit-il, trop près du terme pour revenir sur ses pas. On lui éleva, tard, à la vérité, une très-belle statue.

Mais personne ne s'est fait plus de réputation parmi les stoiciens que Chrisippe de Tarse. Il écouta Zénon & Cléanthès: il abandonna leur doctrine en plusieurs points. C'étoit un homme d'un esprit prompt & subtil. On le loue d'avoir pu composer jusqu'à cinq cens vers en un jour: mais parmi ces vers, y en avoit-il beaucoup qu'on pût louer? L'estime qu'il faisoit de lui-même n'étoit pas médiocre. Interrogé par quelqu'un qui avoit un enfant, sur l'homme à qui il en falloit confier l'inse

truction: à moi, lui répondit-il; car si je connoissois un précepteur qui valût mieux, je le prendrois pour moi. Il avoit de la hauteur dans le caractere: il méprisa les honneurs. Il ne dédia point aux rois ses ouvrages, comme c'étoit la coutume de son temps. Son esprit ardent & porté à la contradiction lui fit des ennemis. Il éleva Carnéade, qui ne profita que trop bien de l'art malheureux de jetter des doutes. Chritippe en devint lui-même la victime. Il parla librement des Dieux: il expliquoit la fable des amours de Jupiter & de Junon d'une maniere aussi peu décente que religieuse. S'il est vrai qu'il approuvât l'inceste, & qu'il conseillât d'user de la chair humaine en alimens, sa morale ne fut pas sans tache. Il laissa un nombre prodigieux d'ouvrages. Il mourut âgé de 83 ans: on lui éleva une statue dans le Céramique.

Zénon de Tarse, à qui Chrisippe transmit le portique, sit beaucoup de disciples & peu d'ou-

vrages.

Diogène, le babylonien, eut pour maitres Chrifippe & Zénon. Il accompagna Critolais & Carnéade à Rome. Un jour qu'il parloit de la colère, un jeune étourdi lui cracha au visage, & la tranquillité du philosophe ne démentit pas son discours. Il mourut âgé de 98 ans.

Antipater, de Tarle, avoit été disciple de Diogène, & il lui succéda. Ce sut un des antagonistes les

plus redoutables de Carnéade.

Panctius, de Rhodes, laissa les armes auxquelles il étoit appellé par sa naissance, pour suivre son goût, & se livrer à la philosophie. Il sut estimé de Cicéron, qui l'introduisit dans la familiarité de Scipion & de Lælius. Panctius sut plus attaché à la

pratique du stoicisme qu'à ses dogmes. Il estimoit les philosophes qui avoient précédé, mais surtout Platon, qu'il appelloit l'Homere des Philosophes. Il vécut long-temps à Rome, mais il mourut à Athenes. Il eut pour disciples des hommes du premier mérite, Mnesarque, Posidonius, Lelius, Scipion, Fannius, Hécaton, Appollonius, Polybe. Ilrejettoit la divination de Zénon : il écrivit des offices; il s'occupa de l'histoire des sectes. Il ne

nous reste aucun de ses ouvrages.

Posidonius, d'Apamée, exerça à Rhodes les sonctions de magistrat & de philosophe; & au sortir de l'école, il s'asseyoit sur le tribunal des loix, sans qu'on l'y trouvât déplacé. Pompée le visita. Posidonius étoit alors tourmenté de la goutte. La douleur ne l'empêcha pas d'entretenir le général Romain. Il traita en sa présence la question du bon & de l'honnête. Il écrivit dissérens ouvrages. On lui attribue l'invention d'une sphère artificielle, qui imitoit les mouvemens du système planètaires il mourut sort âgé. Cicéron en parle comme d'un homme qu'il avoit entendu.

Jason, neveu de Posidonius, professa le stoicis

me à Rhodes, après la mort de son oncle.

Des femmes eurent aussi le courage d'embrasser le stoicisme, & de se distinguer dans cette école par la pratique de ses vertus austères.

La secte stoicienne sut le dernier rameau de la

fecte de Socrate,

Des restaurateurs de la philosophie stoicienne parmi les modernes.

Les principaux d'entr'eux ont été Juste-Lipse, Scioppius, Heinsus & Gataker.

Juste-Lipse naquit dans le courant de 1547. Il fit ses premieres études à Bruxelles, d'où il alla perdre deux ans ailleurs. Il étudia la scholastique chez les jésuites; le goût de l'éloquence & des questions grammaticales l'entraina d'abord; mais Tacite & Séneque ne tarderent pas à le détacher de Donat & de Cicéron. Il fut tenté de se faire Jésuite; mais ses parens qui n'approuvoient pas ce dessein, l'envoyerent à Louvain où sa vocation se perdit. Là, il se livra tout entier à la littérature ancienne & à la jurisprudence. Il se lia sous Corneille Valère, leur maitre commun, à Delrio, Giselin, Lermet, Shott & d'autres qui se sont illustrés par leurs connoissances. Il écrivit de bonne heure. Il n'avoit que dix neuf ans, lorsqu'il publia ses livres de variis lectionibus: il les dédia au cardinal Permot de Granville, qui l'aima & le protégea. A Rome, il se plongea dans l'étude des antiquités: il y connut Manuce, Mercurialis & Muret.

De retour de l'Italie en Flandres, il s'abandonna au plaisir, & il ne parut pas se ressouvenir beaucoup de son Epictete: mais cet écart de jeunesse, bien pardonnable à un homme qui étoit resté si jeune sans pere, sans mere, sans parens, sans tuteurs, ne dura pas. Il revint à l'étude & à la vertu. Il voyagea en France & en Allemagne, en Saxe, en Bohéme, satisfaisant par-tout sa passion pour les sciences & pour les sçavans. Il s'arrêta quelque temps en Allemagne, où le mauvais état de sa sortune, qui avoit disparu au milieu des ravages de la guerre allumée dans son pays, le détermina à abjurer le catholicisme, pour obtenir une chaire de professeur chez les luthériens. Au sond, indissérent en sait de religion, il n'étoit ni catholi-

que, mi luthérien. Il se maria à Cologne. Il s'éloigna de cette ville pour aller chercher un asyle où il pût vivre dans le repos & la folitude; mais il fut obligé de préférer la sécurité à ces avantages & de se réfugier à Louvain, où il prit le bonnet de docteur en droit. Cet état lui promettoit de l'aisance; mais la guerre sembloit le suivre par-tout; elle le contraignit d'aller ailleurs enseigner, parmi les protestans, la jurisprudence & la politique. Ce fut-là qu'il prétendit qu'il ne falloit dans un état qu'une religion, & qu'il falloit pendre, brûler, massacrer ceux qui refusoient de se conformer au culte public; quelle morale à débiter parmi des hommes qui venoient d'exposer leurs femmes, leurs enfans, leur pays, leurs forzunes, leur vie, pour s'assurer la liberté de la conscience, & dont la terre fumoit encore du fang que l'intolérance espagnole avoit répandu! On écrivit avec chaleur contre Juste-Lipse. Il deviat odieux : il médita de se retirer de la Hollande. Sa femme, superstitieuse, le pressoit de changer de religion; les Jéhiites l'investifioient; il auguroit mal du succès de la guerre des Provinces-Unies. Il simula une maladie: il alla à Spa; il passa quelques années à Liege, & de-là il vint à Cologne, où il rentra dans le sein du catholicisme. Cette inconstance ne nuisit pas autant à sa considération qu'à sa tranquillité. Les Jésuites ; amis aussi chauds qu'ennemis dangereux, le préconiserent. Il fut appellé par des villes, par des provinces, par des souverains. L'ambition n'étoit certainement pas son défaut : il se resusa aux propositions les plus avantageuses & les plus honorables. Il mourut à Louvain en 1606, âgé de 58 ans. Il avoit beaucoup

souffert & beaucoup travaillé; son érudition étoit profonde: il n'étoit presqu'aucune science dans la quelle il ne sût versé; il avoit des lettres, de la Critique & de la philosophie. Les langues anciennes & modernes lui étoient familieres. Il avoit étudié la jurisprudence, & les antiquités. Il étoit grand moraliste; il s'étoit fait un style particulier, sententieux, bref, concis & serre. Il avoit reçu de la nature de la vivacité, de la chaleur, de la sagacité, de la justesse même, de l'imagination, de l'opiniâtreté & de la mémoire. Il avoit embrassé le stoicisme; il détestoit la philosophie des écoles. Il ne dépendit pas de lui qu'elle ne s'améliorât. Il écrivit de la politique & de la morale; & quoiqu'il ait laissé un assez grand nombre d'ouvrages, qu'ils aient presque tous été composés dans les embarras d'une vie tuanultueueuse, il n'y en a pas un qu'on ne lise sans quelque fruit : sa physiologie stoicienne, son traité de la constance, ses politiques, ses observations sur Tacite ne sont pas les moins estimés; il eut des mœurs, de la douceur, de l'humanité, assez peu de religion. Il y a dans sa vie plus d'imprudence que de méchanceté : ses apostasies continuelles sont les suites naturelles de fes principes.

Gaspar Scioppius, dont on a dit tant de bien & tant de mal, marcha sur les pas de Juste-Lipse. Il publia des élémens de la philosophie stoïcienne; ce n'est guere qu'un abrégé de ce qu'on sçavoit avant

lui.

Daniel Heinsius a fait le contraire de Scioppius. Celui-ci a délayé dans une oraison de philosophia stoicia, ce que Scioppius avoit resserré.

Gataker s'est montré fort supérieur à l'un & à

l'autre dans son commentaire sur l'ouvrage de l'empereur Antonin. On y retrouve par-tout un homme prosond dans la connoissance des orateurs, des poétes & des philosophes anciens: mais il a ses préjugés. Il voit souvent Jesus-Christ, S. Paul, les évangélisses, les peres sous le portique, & il ne tient pas à lui qu'on ne les prenne pour des disciples de Zénon. Dacier n'étoit pas éloigné des idées de Gataker.



## PHILOSOPHIE

DES

## SYNCRÉTISTES.

HENOTIQUES ou CONCILIATEURS.

philosophie sectaire; ils virent toutes les écoles soulevées les unes contre les autres; ils s'établirent entr'elles en qualité de pacificateurs; & empruntant de tous les systèmes les principes qui leur convenoient, les adoptant sans examen, & compilant ensemble les propositions les plus opposées, ils appellerent cela former un corps de doctrine, où l'on n'appercevoit qu'une chose; c'est que, dans le dessein de rapprocher des opinions contradictoires, ils les avoient désigurées & obscurcies; & qu'aulieu d'établir la paix entre les philosophes, il n'y en avoit aucun qui pût s'accomoder de leur tempéramment, & qui ne dût s'élever contr'eux.

Il ne faut pas confondre les fyncrétistes avec les éclectiques: ceux-ci, fans s'attacher à personne, ramenant les opinions à la discussion la plus rigoureuse, ne recevoient d'un système que les propositions qui leur sembloient réductibles à des notions évidentes par elles-mêmes. Les syncrétistes, aucontraire, ne discutoient rien en soimême; ils ne cherchoient point à découvrir si une assertion étoit yraie ou fausse; mais ils s'occupoient seulement des moyens de concilier des assertions diverses, sans aucun égard ou à leur fausseté, ou à leur vérité.

Ce n'étoit pas qu'ils ne crussent qu'il convenoit de tolérer tous les systèmes, parcequ'il n'y en avoit aucun qui n'offrit quelque vérités; que cette exclusion qui nous fait resetter une idée, parcequ'elle est de telle ou de telle école, & non parcequ'elle est contraire à la nature ou à l'expérience, marquoit de la prévention, de la servitude, de la petitesse d'esprit, & qu'elle étoit indigne d'un philosophe; qu'il est si facile de se tromper, qu'on ne peut être trop réservé dans ses jugemens; que les philosophes qui se disputent avec le plus d'acharnement, seroient souvent d'accord, s'ils se donnoient le temps de s'entendre; qu'il ne s'agit le plus ordinairement que d'expliquer les mots, pour faire sortir ou la diversité, ou l'identité de deux propositions; qu'il est ridicule d'imaginer qu'on a toute la sagesse de son côté; qu'il faut aimer, plaindre & servir ceux mêmes qui sont dans l'erreur, & qu'il étoit honteux que la différence des sentimens Rit aussi souvent une source de haine.

Ce n'étoit pas non plus qu'ils s'en tinffent à comparer les systèmes, & à montrer ce qu'ils avoient de commun ou de particulier, sans rien prononcer sur le sond.

Le syncrétiste étoit entre les philosophes, ce que seroit entre des hommes qui disputent, un arbitre captieux qui les tromperoit, & qui établiroit entreux une fausse paix.

Le syncrétisme paroitra si bizarre sous ce coup-d'œil, qu'on n'imaginera pas comment il a pu naître, à moins qu'on ne remonte à l'origine de quelque sette particuliere, qui, ayant intérêt à attirer dans son sein des hommes divisés par une infinité d'opinions contradictoires, & à établir entr'eux la concorde, lorsqu'ils y avoient été reçus, se trouvoit contrainte, tantôt à plier des dogmes aux leurs, tantôt à pallier l'opposition qu'il y avoit entre leurs opinions & les siennes, ou entre leurs propres opinions.

Que fait alors le prétendu pacificateur? Il change l'acception des termes; il écarte adroitement une idée; il en substitue un autre à sa place; il fait à celui-ci une question vague; à celui-là une question plus vague encore: il empêche qu'on n'approsondisse; il demande à l'un, croyez-vous cela à l'autre, n'est-ce pas là votre avis? Il dit à un troisieme, ce sentiment que vous soutenens n'a rien de contraire à celui que je vous propose; il arrange sa formule d'une maniere que son dogme y soit à peu-près, & que tous ceux à qui il la propose à souscrire, y voient le leur; on souscrit; on prend un nom commun, & l'on s'entretourne content.

Que fait encore le pacificateur? Il conçoit biene que fi ces gens viennent une fois à s'expliquer, ils ne tarderont pas à réclamer contre un considentement qu'on leur a surpris. Pour prévenir cet inconvénient, il faut imposer silence; mais il est impossible qu'on soit long-temps obéi. La circonstance la plus savorable pour le syncrétiste, c'est que le parti qu'il a formé, soit menacé, le danger réusira contre un ennemi commun; chacun employera contre lui les armes qui lui sont propres; les contradictions commenceront à se dévelop-

per; mais on ne les appercevra point, ou on les négligera; on sera tout à l'intérêt général. Mais le danger passé, & l'ennemi commun terrassé, qu'arrivera-t-il? C'est qu'on s'interrogera; on examinera les opinions qu'on a avancées dans la grande querelle; on reconnoitra que, compris tous sous une domination commune, on n'en étoit pas moins divisés de sentimens; chacun prétendra que le sien est le seul qui soit conforme à la formule sous-crite; on écrira les uns contre les autres; on s'injuriera; on se haira; on s'anathématisera réciproquement; on se persécutera; & le pacificateur ne verra de ressource, au milieu de ces troubles, qu'à éloigner de lui une partie de ceux qu'il avoit enrôlés, afin de se conserver le reste.

Mais à qui donnera-t-il la préférence? il a ses propres sentimens, qui pour l'ordinaire, sont très-absurdes. Mais rien ne quadre à une absurdité; ainsi on peut, avant sa décision, prononcer que ceux qui soutiennent des opinions à peuprès sensées, seront séparés de sa communion. Son système en sera plus ridicule; mais il en sera plus un: ce sera une déraison bien continue & bien

enchaînée.

Il y a des syncrétistes en tout temps, & chez tous les peuples. Il y en a eu de toutes sortes.

Les uns se sont proposés d'allier les opinions des philosophes avec les vérités révélées, & de rapprocher certaines sectes du christianisme. D'autres ont tenté de réconcilier Hippocrate & Gallien avec Paracelse & ses disciples en chymie. D'un autre côté, ils ont proposé un traité de paix aux stoiciens, aux épicuriens & aux aristotéliciens. D'un autre, ils ont tout mis en œuvre

pour concilier Platon avec Aristote; Aristote avec Descartes: nous allons voir avec quel succès.

Il faut mettre au nombre des syncrétistes tous ces philosophes qui ont essayé de rapporter leurs systèmes cosmologistes à la physiologie de Moyse; ceux qui ont cherché dans l'écriture des autorités sur lesquelles ils pussent appuyer leurs opinions, & que nous appellons théosophes.

Un des syncrétistes les plus singuliers sut Guillaume Pottel. Il publia un ouvrage intitulé, Ponthéonosie ou Concordance de toutes les opinions qui se sont élevées parmi les insidèles, les juiss, les hérétiques & les catholiques, & parmi les dissérens membres de chaque église particuliere, sur la vérité ou la vraisemblance éternelle. C'est un tissu de paradoxes, où le christianisme & la philosophie sont mis alternativement à la torture. L'ame du Christ est la premiere créature: c'est l'ame du monde. Il y a deux principes indépendans: l'un bon, l'autre mauvais. Ils constituent ensuite Dieu.

En voici un autre qui fait biaiser la morale du paganisme & celle des chrétiens, dans un ouvrage intitulé: Osculum sive consensus ethnica & christiana philosophia, caldaorum, egyptiorum, persarum, arabum, gracorum, &c... C'est Musius-Pansa.

Augustanus Stenchus Eugubinus s'est montré plus sçavant & non moins sou dans son traité de perenni philosophia. Il corrompt le dogme chrétien; il altère les sentimens des anciens; & formant les yeux sur l'esprit général des opinions, il est perpétuellement occupé à remarque les petites consormités qu'elles peuvent avoir.

L'ouvrage que Pierre Daniel Huet a donné sous le titre de Questiones almesana de concordià rasionis & sidei, mérite à peu-pois les mêmes re-

proches.

Le Systèma philosophia gantilis, de Tobie Pfannerus, est un fatras de bonnes & de mauvaises choses, où l'auteur, perpétuellement trompé par la ressemblance des expressions, en conclut celle des sentimens.

Quels efforts n'a pas fait Juste-Lipse pour illustrer le stoicisme, en le consondant avec la dostrine chrétienne?

Cette fantaisse a été celle aussi de Thomas de Gataker: André Dacier n'en a pas été exempt.

Il ne faut pas donner le nom de syncrétiste à Gassendi. Il a démontré, à la vérité, que la doctrine d'Epicure étoit beaucoup plus saine & plus séconde en vérités qu'on ne s'imaginoit communément; mais il n'a pas balancé d'avouer qu'elle renversoit toute morale.

Bessarion, Pie, Ficin n'ont pas montré la même impartiaité, ni le même jugement dans leur attachement à la doctrine de Platon.

Les sectateurs d'Aristote n'ont pas été moins outrés p que n'ont-ils pas vu dans cet auteur!

Et les disciples de Descartes, croient-ils que leur maitre eût approuvé qu'on employât des textes de l'écriture pour désendre ses opinions? Qu'auroit-il dit à Amerpoel, s'il eût vu son ouvrage intitulé: de Carteseo moisante, sive de evidente & facili conciliatione philosophia Cartesii, cum historia creationis primo capite genezeos per Mosem tradica?

Paracelle avoit soulevé contre lui toute la médecine, decine, en opposant la pharmacie chymique à la pharmacie galénique. Sennert essaya le premier avec quelque succès, de pacifier les esprits. Méchlin, George Martin & d'autres se déclarerent ensuite avec plus de hardiesse en faveur des préparations chymiques. De jour en jour elle prévalut dans la pratique de la médecine. Cependant on ne peut pas dire qu'aujourd'hui même cette sorte de syncrétisme soit éteint; il y a encore des médecins & des chirurgiens qui brouillent ces deux pharmacies, & je ne crois pas que ce soit sans un grand inconvénient pour la vie des hommes.

Jean-Baptiste Du-Hamel travailla beaucoup à montrer l'accord de la philosophie ancienne & moderne. Cet homme étoit instruit, il avoit reçu de la nature un jugement sain ; il naquit à Caen: en 1524, il y étudia la philosophie & les humanités. Il vint à Paris, où il se livra à la théolonie, à la physique & aux mathématiques. Il vécut pendant quelque temps d'une vie affez diverse. Il voyagea en Angleterre & en Allemagne; & ce ne fût qu'en 1560 qu'il publia son astronomie physique, ouvrage qui fut suivi de son traité des affections des corps, de celui de l'ame humaine, de sa philosophie ancienne & moderne à l'usage des écoles, de son histoire de l'académie des sciences, de sa concordance de la philosophie ancienne & moderne. Dans ce dernier ouvrage, il parcourt tous les systèmes des philosophes anciens, il montre la diversité & la conformité de leurs opinions, il les concilie quand il peut; il les approuve ou les réfute; il conclut qu'ils ont vu, mais qu'ils n'ont pas tout vu. Tome III.

Il s'attache d'abord à la philosophie de Platon; après avoir, avec ce philosophe, élevé l'esprit à la connoissance de la cause éternelle & premiere des choses, il parle, d'après Aristote, des principes des corps; il examine ensuite le système d'Epicure; il expose la doctrine de Descartes, & finit par deux livres qui contiennent les élémens de la chymie, avec quelques expériences relatives à cet art.

On ne peut nier que cet auteur n'ait bien mérité de la philosophie; mais ses ouvrages sont tachés de quelques traces de syncrétisme. Il avoit trop à cœur la réconciliation des anciens & des modernes, pour qu'il pût exposer la doctrine des premiers avec toute l'exactitude qu'on desirèroit. Du Hamel mourut sort âgé, il avoit quatre-vingt-deux

ans: on le perdit donc en 1706.

Mais il n'y a point eu de syncrétisme plus ancien & plus général que le Platonico-Péripatético-Stoicien: Ammonius, Porphire, Thémissius, Julien, Proclus, Marin, Origène, Sinesius, Philoponès, Pselsus, Boathius, Bessarion, Fran, Pic, Gaza, Patricius, Schalichius, & une infinité de bons esprits en ontété insectés; en Grece, en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne, depuis les temps les plus reculés, jusqu'aux nôtres; les uns donnant la palme à Platon, les autres l'arrachant à Platon pour encouronner Aristote ou Zénon, quelques-uns plus équitables, la partageant à peu-près également entr'eux.

Ce fyncrétisme divisoit les esprits, & exposoit la philosophie au mépris des gens du monde; lorsqu'il sortit de l'école de Ramus & de Mélanchton, une espece de secte qu'on pouvoit appeller. les philosophes mixtes: de ce nombre surent Paulus Friscus, André Libavius, Heizo-Buchurus, Conrard Dutéricus, Alstedius & d'autres, entre lesquels il ne saut pas oublier Keckermann.

Mais personne ne tenta la réconciliation d'Aristote avec les philosophes modernes, avec plus de chaleur & de talent, que Jean - Christophe Sturmius. Il sur d'abord syncrétiste; mais cette maniere de philosopher ne tarda pas à lui déplaire; il devint éclectique; il eut une dispute importante avec Henri Morus, Léibnitz & Schel-hammer sur le principe qui agit dans la nature. Morus y répandoit un esprit immatériel, mais brute; Leibnitz une sorce active, propre à chaque molécule, dans laquelle elle s'exerçoit ou tendoit à s'exercer selon les loix méchaniques; Schel-hammer, le principe d'Aristote.

Leibnitz commença & finit comme Sturmius; je veux dire qu'il passa du syncrétisme à l'eclec-

tilme.

Il paroît par ce que nous avons dit de cette sette, qu'elle a peu sait pour le progrès de la philosophie, qu'on lui doit peu de vérités, & qu'il ne s'en est peu sallu de rien qu'elle ne nous ait engagés dans des disputes sans sin.

Il s'agit bien de concilier un philosophe avec un autre philosophe; & qu'est-ce que cela nous importe? Ce qu'il faut sçavoir, c'est qui a tort

ou raison.

Il s'agit bien de sçavoir si un système de philosophie s'accorde avec l'écriture, ou non; & qu'estce que cela nous importe? Ce qu'il faut sçavoir, s'il est conforme à l'expérience, ou non.

Quelle est l'autorité que le philosophe doit

.V 2

avoir pour soi? celle de la nature, de la raison;

de l'observation & de l'expérience.

Il ne doit le sacrifice de ses lumieres à personne, pas même à Dieu, puisque Dieu même nous conduit par l'intelligence des choses qui nous sont connues, à la croyance de celles que nous ne concevons pas.

Tandis que tant d'esprits s'occupoient à concilier Platon avec Aristote, avec Zénon, les uns & les autres avec Jesus-Christ ou avec Movse: le temps se passoit, & la vérité s'arrêtoit.

Depuis que l'éclectisme a prévalu, que sont devenus tous les ouvrages des syncrétiftes de ils sont oubliés.

## PHILOSOPHIE DES THEOSOPHES.

OICI peut-être l'espece de philosophie la plus singuliere. Ceux qui l'ont professée, regardoient en pitié la raison humaine; ils n'avoient nulle confiance dans sa lueur ténébreuse & trompeuse; ils se prétendirent éclairés par un principe intérieur, surnaturel & divin, qui brilloit en eux, & s'y éteignoit par intervalles, qui les élevoit aux connoissances les plus sublimes, lorsqu'il agissoit, ou qui les laissoit tomber dans l'état d'imbécillité naturelle, lorsqu'il cessoit d'agir; qui s'emparoit violemment de leur imagination, qui les agitoit, qu'ils ne maitrisoient pas, mais dont ils étoient maitrisés, & qui les conduisoit aux découvertes les plus importantes, & les plus cachées sur Dieu & sur la nature; c'est ce qu'il ont appelle la théosophie

Les Théosophes ont passé pour des sous auprès de ces hommes tranquilles & froids, dont l'ame pesante ou rassisse n'est susceptible ni d'émotion, ni d'enthousiasme, ni de ces transports dans lesquels l'homme ne voit point, ne sent point, ne juge point, ne parle point, comme dans son état habituel. S'ils ont dit de Socrate & de son démon, que si le sage de la Grece y croyoit, c'étoit un insensé, & que s'il n'y croyoit pas, c'étoit un fripon.

Me sera-t'il permis de dire un mot en faveur du démon de Socrate & de celui des Théosophes? Nous avons tous des pressentimens, & ces presentimens sont d'autant plus justes & plus prompts, que nous avons plus de pénétration & d'expe

rience. Ce sont des jugemens subits auxquels nous fommes entraînés par certaines circonstances trèsdélicates. Il n'y a aucun fait qui ne soit précédé & qui ne soit accompagné de quelques phénomenes. Quelque fugitifs, momentanés & subtils que soient ces phénomenes, les hommes doués d'une grande sensibilité, que tout frappe, à qui rien n'échappe, en sont affectés, mais souvent dans un moment où ils n'y attachent aucune importance. Ils reçoivent une foule de ces imprefsions. La mémoire du phénomene passe; mais celle de l'impression se réveillera dans l'occasion; alors ils prononcent que tel événement aura lieu: il leur semble que c'est une voix secrete qui parle au fond de leur cœur, & qui les avertit. Ils se croient inspirés, & ils le sont en effet, non par quelque puissance surnaturelle & divine, mais par une prudence particuliere & extraordinaire. Car qu'est-ce que la prudence, sinon une supposition dans laquelle nous sommes portés à regarder les circonstances diverses où nous nous trouvons, comme les causes possibles d'effets à craindre ou à espérer dans l'avenir? Or, il arrive que cette supposition est quelquesois fondée sur une infinité de choses légeres que nous avons vues, apperçues, senties, dont nous ne pouvons plus nous rendre compte, ni à nous-mêmes, ni aux autres, mais qui n'en ont pas une liaison moins nécessaire, ni moins forte avec l'objet de notre crainte & de notre espérance. C'est une multitude d'atomes imperceptibles chacun, mais qui, réunis, forment un poids confidérable qui nous incline, sans presque sçavoir pourquoi. Dieu voit l'ordre de l'univers entier dans la plus petite molécule de la matiere. La prudence de certains hommes privilégiés tient un peu de cet attribut de la divinité. Ils rapprochent les analogies les plus éloignées; ils voient les liaisons presque nécessaires où les autres sont loin d'avoir des conjectures. Les passions ont chacune leur physionomie particuliere. Les traits s'alterent sur le visage à mesure qu'elles se succedent dans l'ame. Le même homme présente donc à l'observateur attentifun grand nombre de masques divers. Ces masques des passions ont des traits caractéristiques & communs dans tous les hommes. Ce sont les mêmes visceres intérieurs qui se meuvent dans la joie. dans l'indignation, dans la colere, dans la frayeur, dans le moment de la dissimulation, du mensonge, du ressentiment. Ce sont les mêmes muscles qui se détendent ou se resserrent à l'extérieur. les mêmes parties qui se contractent ou qui s'affaissent; si la passion étoit permanente, elle nous feroit une physionomie permanente, & fixeroit son masque sur notre visage. Qu'est-ce donc qu'un physionomiste? C'est un homme qui connoit les maiques des passions, qui en a des représentations très-présentes, qui croit qu'un homme porte, malgré qu'il en ait, le masque de sa passion dominante, & qui juge des caracteres des hommes d'après les masques habituels qu'il leur voit. Cet art est une branche de la sorte de divination dont il s'agit ici.

Si les passions ont leurs physionomies particulieres, elles ont aussi leurs gestes, leur ton, leur expression. Pourquoin'ai-je point été surpris qu'un homme que j'avois regardé pendant de longues années comme un homme de bien, ait eu tout-àcoup la conduite d'un coquin? C'est qu'au moment où j'apprends son action, je me rappelle une foule de petites choses qui me l'avoient annoncé d'avance, & que j'avois négligées.

Les Théolophes ont tous été chymistes; ils s'appelloient les philosophes par le seu. Or, il n'y a aucune science qui offre à l'esprit plus de conjectures, qui le remplisse d'analogies plus subtiles, que la chymie. Il vient un moment où toutes ces analogies se présentent en soule à l'imagination du chymiste; elles l'entraînent; il tente en conséquence une expérience qui lui réussit, & il attribue à un commerce intime de son ame avec quelque intelligence supérieure, ce qui n'est que l'effet subit d'un long exercice de son art. Socrate. avoit son démon; Paracelse avoit le sien; & ce n'étoient l'un & l'autre ni deux fous, ni deux fripons, mais deux hommes d'une pénétration surprenante, sujets à des illuminations brusques & rapides, dont ils ne cherchoient point à fe rendre raison.

Nous ne prétendons point étendre cette analogie à ceux qui ont rempli l'intervalle de la terre aux cieux, de natures moyennes entre l'homme & Dieu, qui leur obéissoient, & qui ont acrédité sur la terre toutes les rêveries de la magie, de l'astrologie & de la cabale. Nous abandonnons ces théosophes à toutes les épithetes qu'on voudra leur donner.

La secte des Théosophes a été très-nombreuse. Nous ne parlerons que de ceux qui s'y sont fait un nom, tels que Paracelse, Valentin, Fludd, Boëhmius, Van-helmont & Poiret.

Philippe Aureolus Théophraste Paracelse Bom-

bast de Hobenheim, naquit en Suisse en 1493. Il n'y a forte de calomnies que ses ennemis n'aient hasardées contre lui. Ils ont dit qu'un soldat lui avoit coupé les testicules, dans la Carinthie, où il étoit employé à conduire un troupeau d'oies. Ce qu'il 'y a de certain, c'est que les premieres années de sa vie furent dissolues, & qu'il n'eut jamais de goût pour les femmes. Il garda le célibat. Son pere prit sur lui-même le soin de fon éducation. Il lui montra les humanités, & l'instruisit des principes de la médecine; mais cet enfant, doué d'un génie surprenant, & dévoré du desir de connoître, ne demeura pas longtemps sous l'aîle paternelle. Il entreprit dans l'âge le plus tendre les voyages les plus longs & les plus pénibles, ne méprisant ni aucun homme, ni aucune connoissance, & conférant indistinctement avec tous ceux dont il espéroit tirer quelque fumiere. Il fouffrit beaucoup; il fut exposé à toutes les miseres de la nature humaine : ce qui ne l'empêcha point de suivre l'impulsion de son enthousiasme, & de parcourir presque toutes les contrées de l'Europe, del'Asie & de l'Afrique. L'enthousiasme est le germe de toutes les grandes choses, bonnes ou mauvaises. Qui est-ce qui pratiquera la vertu au milieu des traverses qui l'attendent, sans enthousiasme? Qui est-ce qui se consacrera aux travaux continuels de l'étude. sans enthousiasme? Qui est-ce qui sacrifiera son repos, sa santé, son bonheur, sa vie, aux progrès des sciences & des arts & à la recherche de la vérité, sans enthousiasme? Qui est-ce qui se ruinera, qui est-ce qui mourra pour son ami, pour ses enfans, pour son pays, sans enthou-

fiasme? Paracelse descendoit à 20 ans dans les mis nes de l'Allemagne; il s'avançoit dans la Russie; il étoit sur les frontieres de la Tartarie; apprenoitil qu'un homme possédoit quelque secret? de quelqu'état qu'il fût, en quelque coin de la terre qu'il fût relegué, il le vifitoit. Il s'occupoit particuliérement à recueillir les ouvrages des chymistes; il alloit au fond des monasteres les arracher aux vers, aux rats & à la poussiere; il feuilletoit jour & nuit Raimond Lulle & Arnaud de Villeneuve; il conféroit sans dédain avec les charlatans, les vieilles, les bergers, les paysans, les mineurs, les ouvriers; il vécut samiliérement avec de personnes du rang le plus distingué, des prêtres, des abbés, des évêques. Il disoit avoir plus appris de ceux que le monde appelle des ignorans, que toute l'école galénique ne scavoit; il faisoit peu de cas des auteurs anciens; il en abandonna la lecture de bonne heure; il pensoit qu'il y avoit plus de temps à perdre avec eux, que de vraies connoissances à recueillir. Il affectoit sur-tout le plus grand mépris pour les médecins qui l'avoient précédé. Les médecins de son temps ne le lui pardonnerent pas. Il brûla publiquement à Bâle les ouvrages d'Avicenne; mon maître, disoit-il, je n'en reconnois point d'autres que la nature & moi. Il substitua les préparations chymiques à la pharmacie galénique. Ses succès, dans les cas les plus désespérés, lui firent une réputation incroyable. Jean Frobenius qui s'est immortalisé, sinon par l'invention, du moins par la perfection de l'art typographique, étoit tourmenté de la goutte au pied droit : les remedes qu'on lui ordonnoit, ne faisoient qu'irriter son mal; on étoit sur le point de lui couper le pied; Paracelse le vit & le guérit. Si l'on en croit Van-helmont, la lepre, l'asthme, la gangrene, la paralysie, l'épilepfie, la pierre, l'hydropisie, la goutte, le cancer & toutes ces maladies qui sont le désespoir de nos médecins, ne lui résistoient pas. Les habitans de Bâle l'appellerent à eux, & le nommerent à une chaire de physique. Il sit ses leçons en langue vulgaire, & il eut même l'auditoire le plus nombreux. Il ne sçavoit point de grec; la langue latine lui étoit très-peu familiere; d'ailleurs, il avoit un si grand nombre d'idées qui lui étoient propres, & qui n'avoient point de nom dans aucun idiome, soit ancien, soit moderne, qu'il eût été obligé de s'en faire un particulier. Il s'appliqua beaucoup plus à l'étude de la matiere médicale, à la pratique de la chymie, à la connoissance & à la cure des maladies, qu'à la théorie & à l'érudition de l'art. Cependant il ne négligea pas entiérement ces dernieres parties. Il fit un usage furprenant du laudanum, qu'on appelloit dans son école le remede par excellence. Il parle souvent dans ses ouvrages de l'azoth, qu'il définit lignum est limen vitæ. On prétend que cet azoth est le remede universel, la pierre philosophale. Il auroit pu jouir à Bâle de la confidération des hommes & du repos, les deux plus grands biens de la vie; mais il connoissoit l'ignorance & les autres vices de ses collegues, & il s'en expliquoit sans ménagement. Ses cures les ulcéroient; ses découvertes les humilioient, son désintéressement leur reprochoit sans cesse

leur avarice; ils ne purent supporter un homme d'un mérite si affligeant sils chercherent l'occasion de le mortifier. L'imprudent & vain Paracelse la leur offrit; il entreprit la guérison d'un chanoine de Bâle : il en vint à bout : les magistrats réglerent son honoraire à un prix dont la modicité choqua Paracelse ; il s'en plaignit, & il se compromit par l'indiscrétion de la plainte, & il fut obligé de fortir de Bâle & de se résugier en Alface, où il trouva des hommes qui içurent honorer & récompenser sestalens. Oporinus, son disciple, & le conducteur de son laboratoire, préparoit les médicamens, Paracelse les administroit; mais cet homme avoit pris du goût pour la vie errante & vagabonde. Il quitta l'Alface, il revint en Suisse, il disparut pendant onze ans. Il disoit gu'il ne convenoit point à un homme né pour soulager le genre humain, de se fixer à un point de la terre, ni à celui qui scavoit lire dans le livre de la nature, d'en avoir toujours le même feuillet ouvert sous les yeux. Il parcourut l'Autriche, la Suisse, la Baviere, guérissant les corps, & infectant les ames d'un lystême particulier de théologie qu'il s'étoit fait. Il mourut à Salsbourg en 1541.

Ce fut un homme d'un mérite éclatant & d'une vanité très-prodigieuse; il souffroit avec une grande impatience qu'on le comparât à Luther, & qu'on le mit au nombre des disciples de cet hérésiarque. Qu'il fasse son affaire, disoit - il, & qu'il me laisse saire la mienne; si je me mêlois de résorme, je m'en tirerois mieux que lui : on ne nous associe que pour nous perdre. On lui attribue la connoissance de transmuer les métaux;

il est le fondateur de la pharmacie chymique; il exerça la médecine avec le plus grand fuccès; il a bien mérité du genre humain par les préparations dont il a enrichi l'art de guérir les maladies. Ses ennemis l'accuferent de plagiat; il les défia de montrer dans quelqu'auteur que ce fût. le moindre vestige de la plus pente de ses découvertes, & ils resterent muets: on lui reprocha la barbarie de ses termes & son obscurité. & ce fut avec raison. Ce ne fut pas non plus un homme pieux : l'habitude de fréquenter le bas peuple, le rendit crapuleux; les chagrins, la débauche & les veilles, lui dérangerent la tête; il passa pour sorcier, ce qui signifie aujourd'hui que ses contemporains étoient des imbéciles. Il se brouilla avec les théologiens; le moyen de penser d'après soi, & de ne se pas brouiller avec eux? Il a beauçoup écrit; la plupart de ceux, qui le jugent, soit en bien, soit en mal, n'ont pas lu une ligne de ses ouvrages: il a laissé un grand nombre de disciples mal instruits, téméraires; ils ont nui à la réputation de leur maitre par la maladresse qu'ils ont montrée dans. l'application de ses remedes.

Il eut pour disciple, pour secrétaire, & pour ami, Oporinus. Adam de Bodestan professa le premier publiquement sa doctrine. Jacques Gohory la sit connoitre à Paris. Gerard Dornée expliqua sa méthode & ses procédés chymiques. Michel Toxite s'appliqua à désinir ses mots obscurs. Oswald Crollius réduisit le paracelssme en système. Henri Huntath, & Joseph-François Burrhus laisserent là ce qu'il y avoit de vrai & d'important, pour se précipiter dans le théosophisme.

Voici les principaux axiomes de la doctris de Paracelle, autant qu'il est possible de les re cueillir d'après un auteur aussi obscur & aussi décousu.

La vraie philosophie & la médecine ne s'apprennent ni des anciens, ni par la créature, éles viennent de Dieu; il est le seul auteur des arcanes; c'est lui qui a signé chaque être de se

propriétés.

La médecine naît par la lumiere de la nature & de la grace, de l'homme interne & invisible, de l'ange qui est en nous, par la lumiere de la nature qui sait à son égard la sonction de maitre qui l'instruit; c'est l'exercice qui le perfectionne & le consirme; il a été produit par l'institution de Dieu & de la nature.

Ce ne font pas les songes vains des hommes qui servent de base à cette philosophie & médecine; mais la nature que Dieu a imprimée de son doigt aux corps sublunaires, mais sur-toutaux métaux: leur origine remonte donc à Dieu.

Cette médecine, cette momie naturelle, ce pepin de nature, est rensermé dans le sousre, trésor de la nature entiere : il a pour base le beaume des végétaux, auquel il saut rapporter le principe de toutes les actions qui s'operent dans la nature, & par la vertu duquel seul toutes les maladies peuvent être guéries.

Le rapport ou la convenance de l'homme, ou du petit monde au grand, est le fondement

de cette science.

Pour découvrir cette médecine, il faut être astronome & philosophe; l'une nous instruit des sormes & des propriétés de la terre & de l'eau; l'autre, des forces & des propriétés du firma-

ment & de l'air.

C'est la philosophie & l'astronomie qui sont le philosophe interne & parfait, non-seulement dans le macrocosme, mais aussi dans le microcosme.

Le macrocosme est comme le pere, & le microcosme, ou l'homme, est comme l'ensant; il faut disposer convenablement l'un & l'autre.

Le monde intérieur est comme un miroir, ou le petit monde, ou l'homme s'apperçoit; ce n'est pas par la sorme extérieure, ou la substance corporelle qu'ils conviennent, mais par les vertus & les sorces; ils sont un, & même quant à l'essence & à la sorme interne; ils ne different que par la sorme extérieure.

Qu'est-ce que la lumiere de nature? sinon une certaine analogie divine de ce monde visible

avec le corps microcosmique.

Le monde intérieur est la figure de l'homme; l'homme est le monde occulte, car les chofes qui font visibles dans le monde, sont invisibles dans l'homme; & lorsque ces invisibles dans l'homme se rendent visibles, les maladies naissent.

La matiere de l'homme étant un extrait des quatre élémens, il faut qu'il air en lui de la sympathie avec tous les élémens & leurs fruits; il

ne pourroit subfister ni vivre sans eux.

Pour éviter le vuide, Dieu a créé dans les quatre élémens des êtres vivans, mais inanimés, ou sans ame intellectuelle: comme il y a quatre élémens, il y a quatre sortes d'habitans élémentaires; ils different de l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu, en entendement, en sagesse.

en exercices, en opérations & en demeures.

Les eaux ont leurs nymphes, leurs ondains; leurs mélozénis, & leurs monfires, ou bâtards, les sirenes qui habitent le même élément.

Les terres ont leurs gnomes, leurs lémures, leurs fylphes, leurs montains, leurs zonnats, dont les monftres sont les pigmées.

L'air a ses spectres, ses sylvains, ses satyres,

dont les monstres sont les géans.

Le feu, ou le firmament, à ses vulcanales, ses pennates, ses salamandres, ses supérieurs, dont les monstres sont les zundels.

Le cœur macrocosmique est igné, aërien,

aqueux & terreux.

L'harmonie célefte est comme la maîtresse & directrice de l'inférieure; chacune a son ciel, son soleil, sa lune, ses planetes & ses étoiles; les choses supérieures sont de l'astrologie: les inférieures de la chymiologie.

La providence & la bonté du créateur ont fait que les aftres invisibles des autres élémens enfient leurs représentations en especes visibles, dans l'élément suprême, & queles loix des mouvemens & les productions des temps y suffent

expliquées.

Il y a deux cieux; le ciel externe, ou l'aggrégat de tous les corps dans le firmament; l'interne, ou l'astre invisible, le corps insensible de chaque astre; celui-ci est l'esprit du monde ou de la nature; c'est hylecs; il est diffus dans tous les astres, ou plutôt il les constitue.

Tout émane du dedans, & naît des invisibles & ocultes; ainsi les substances corporelles visibles viennent des incorporelles, des spirituelles,

des

des astres, & sont les corps des astres; leur séjour est dans les astres; les nues sont dans les astres.

Il suit que tout ce qui vit, tout ce qui croît, tout ce qui est dans la nature, est signé, possede un esprit sidéré, que j'appelle le ciel, l'astre, l'ouvrier caché, qui donne à ce qui est, sa sigure & sa couleur, & qui a présidé à sa formation : c'est là le germe & la vertu.

Il ne faut pas entendre ce qui précéde du corps visible ou invisible des astres dans le sirmament, mais de l'astre propre de chaque chose; c'est celui-ci. & non l'autre qui instue sur elle.

Les astres intérieurs n'inclinent ni ne nécessitent l'homme; c'est l'homme plutôt qui incline les astres, & les attaque par la même magie de son imagination.

Le cours de chaque ciel est libre; l'un ne gou-

verne point l'autre.

Cependant les fruits des astres, ou semences célestes, aëriennes, aqueuses, terrestres, conspirent & forment une république qui est une; elles sont citoyennes d'une même province; elles se secourent & se favorisent mutuellement; c'est l'anneau de Platon, la chaîne d'Homere, ou la suite des choses soumises à la divine providence; la sympathie universelle; l'échelle générale.

Il y a trois principes des choses; ils sont dans tout composé; la liqueur ou le commerce, le

foufre ou l'huile, & le sel.

La trinité sainte a parlé; son verbe est un triple, que cela soit sait, a été proséré, & tout a été cru un & triple; témoin l'analyse spagirique.

Dieu a dit que cela soit, & la matiere premiere a Tome III. X

été; eu égard à ses trois principes, elle sut triple; ces trois especes qu'elle contenoitse séparerent ensuite, & il y eut quatre especes de corps ou élémens.

Les vrais élémens spirituels sont les conservateurs, les nourriciers, les lieux, les matrices, les mines & les réservoirs de toutes matieres; ils sont l'essence, l'existence, la vie & l'action des êtres, quels qu'ils soient.

Ils sont partagés en deux spheres, l'une supérieure, c'est le seu, ou le sirmament & l'air, qu'on peut comparer au blanc ou à la coque de l'œus; l'autre insérieure, c'est l'eau & la terre, qu'on peut

comparer au jaune.

Le créateur, par la vertu du verbe, & développant la multitude qui étoit l'unité, & cet esprit qui étoit porté sur les eaux, combinant les principes des corps, ou les revêtant de l'habit sur lequel ils devoient paroitre sur la scene du monde; & leur assignant leurs lieux, donnerent à ces quatrenatures incorporelles, inertes, vuides & vaines, la lumiere & les raisons séminales des choses qui les ont remplies par la bénédiction divine, & qui ne s'y éteindront jamais.

Les semences des choses, les aftres qui les lient, sont cachés dans les élémens des choses, comme dans un abyme inépuisable, où dès le commencement de la matiere, les visibles se sont par les invisibles, les extrêmes se touchent & se joignent, tout s'engendre dans des périodes de temps marqués; les élémens conspirent au bien général; c'est ainsi que la sympthie universelle subsiste; les élémens président au monde; ils suffisent à son

éternité.

Les germes, ou principes des choses, ont reçudu verbe la vertu de génération & de multiplication. On ne peut séparer les semences ou germes, des élémens; ni les principes du corps, des loix de nature.

Les productions & les semences les plus perites, suivent l'harmonie universelle, & montrent en abrégé l'analogie générale des élémens & des principes:

Les élémens sont en tout; ils sont combinés, & la combinaison s'en conserve par le moyen du

baume & de la teinture radicale.

Toutes les créatures sont formées des élémens : on rapporte à l'air la production des animaux, à la terre celle des végétaux, à l'eau celle des minéraux; le seu donné la vie à tout ce qui est.

Le corps des élémens est une chose morte & ténébreuse; l'esprit est la vie; il est distribué en astres qui ont leurs productions, & qui donnent leurs fruits; de même que l'ame sépare d'elle le corps, & y habite; les élémens spirituels, dans la formation générale, ont séparé d'eux les corps visibles, & y habitent.

Du corps igné se sont séparés les astres visibles; du corps aqueux, les métaux; du corps salin, les minéraux; du corps terreux, les végétaux.

Il y a deux terres; la terre extérieure visible; qui est le corps de l'élément, le soufre, le mercure du sel; la terre interne & invisible qui est l'élément, la vie, l'esprit, où sont les astres de la terre, qui produisent par le moyen du corps terreux, tout ce qui croît; la terre a donc en elle les germes & la raison séminale de tout.

Il en faut dire autant des autres élémens; ils sont ou corps & composés de ces trois principes; ou ils sont élémens, un & esprit, & contiennent les astres d'où naissent, comme d'une mer ou d'un

abyme, les fruits des élémens.

Notre feu n'est point un élément; il consume tout, tout meurt par lui; mais le seu, premier & quatrieme élément, qui contient tout, comme la coque enveloppe l'œuf, c'est le ciel.

Un élément n'est ni ne peut être séparé de tout

autre; il y a en tout combinaison d'élèmens.

Les astres des élémens sont les germes; il y a quatre élémens; il y a deux choses toujours unies, le corps & l'astre, ou le visible & l'invisible; le corps naît & s'accroît de l'astral, le visible de l'invisible; il reste en lui; & c'est ainsi que se propagent & se multiplient les puissances ou vertus invisibles, les semences, les astres; elles se distritribuent sous une infinité de formes diverses; elles se montrent en une infinité d'êtres, par le moyen du corps visible.

Lorsqu'une semence, un germe, ou un astre meurt ou se corrompt dans sa matrice; aussi-tôtil passe dans un nouveau corps, & se multiplie: car

toute corruption est cause d'une génération.

Voilà la raison pour laquelle les chymistes ont recours à la putrésaction; c'est ainsi qu'ils obtiennent la régénération, dans laquelle les trois élémens se manisestent avec toutes leurs propriétés secretes.

Les trois élémens premiers, sont unis dans tout corps; c'est cette union qui constitue le corps sain; la santé & la température de l'union; ou elle n'est pas, ou s'altere, la maladie s'introduit, & avec elle le principe radical de la mort.

Les maladies sont ou élémentaires, ou astrales & sirmamentales; celles-ci naissent du sirmament ou du ciel de l'homme; celle-là, de son germe ou de ses astres.

L'homme, eu égard à son corps, a un double magnétisme; une portion tire à soi les astres, & s'en nourrit; de-là la sagesse, les sens, les pensées; une partie tire à soi les élémens, & s'en repare; de-là la chair & le sang.

Le firmament est cette lumiere de nature qui

influe naturellement fur l'homme.

de l'êtré infini fur l'être fini.

Les astres ou les élémens qui sont esprits, n'ont point de qualité; mais ils produisent tout ce qui

a qualité.

Les maladies ne se guérissent point par les contraires; il ne s'agit pas de chasser de l'homme les élémens. Il faut posséder des arcanes; il faut avoir en sa disposition les astres; il faut avoir appris, par la chymie, à les réduire de la matiere dernière à la matière première.

Les astres n'ont ni froid ni chaud actuel.

L'esprit de Dieu habite au milieu de nos cœurs. Nulle connoissance ne restera perpétuellement dans l'ame, que celle qui a été insuse au dedans, & qui réside dans le sein de l'entendement. Cette connoissance essentielle n'est ni du sang, ni de la chair, ni de la lesture, ni de la raison; c'est une passion; c'est un acte divin; une impression

L'homme a possédé tous les avantages naturels & surnaturels; mais ce caractère divin s'est obscurci par le péché. Purgez-vous du péché, & vous le recouvrerez en même proportion que vous vous purifierez.

La notion de toutes choses nous est congenere; tout est dans l'intime de l'esprit: il faut dégager l'esprit des enveloppes du péché, & ses notions

s'éclairciront.

L'esprit est revêtu de toute science; mais il est accablé sous le corps auquel il s'unit; mais il recouvre sa lumiere par les essorts qu'il fait contre ce poids.

Connoissons bien notre nature & notre esprit ; & ouvrons l'entrée à Dieu qui frappe à la por-

te de notre cœur.

De la connoissance de soi naît la connoissan-

ce de Dieu.

Il n'y aura que celui que Dieu instruira luimême qui puisse s'élever à la vraie connoissance de l'univers. La philosophie des anciens est fausse; tout ce qu'ils ont écrit de Dieu est vain.

Les faintes écritures sont la base de toute vraie philosophie; elle part de Dieu, & y retourne. La renaissance de l'homme est nécessaire à la perfection des arts: or, il n'y a que le Chrétien qui soit vraiment régénéré.

Celui qui se connoit, connoit implicitement tous les anges quisont à côté de Dieu, & le monde qui est au dessous, & toutes les créatures qui

le composent.

L'homme est la copule du monde. Il a été formé du limon de la terre, ou de l'essence très-subtile de la machine universelle, extraite & concentrée sous la forme corporelle par le grand spagiriste.

L'homme par son corps représente le macrocosme sensible & temporel; par son ame, le grand archetype. Lorsqu'il eut en lui les propriétés des animaux, des végétaux & des minéraux, le sousse de Dieu y surajouta l'ame.

Dieu est le centre & la circonférence, ou l'unité de tout ce qu'il a produit; tout émane de Dieu; il comprend, il pénetre tout. L'homme, à l'imitation de Dieu, est le centre & la circonférence ou l'unité des créatures; tout est relatif à lui, & verse sur lui ses propriétés.

L'homme contient toutes les créatures, & il reporte avec lui à la source éternelle tout ce qui

est primitivement émané.

Il y a dans l'homme deux esprits; l'un du firmament & sidéré; l'autre qui est le sousse du tout

puissant ou l'ame.

L'homme est un composé du corps mortel, de l'esprit sidéré & de l'ame immortelle. L'ame est l'image de Dieu, & son domicile est dans l'homme.

L'homme a deux peres; l'un éternel, l'autre

mortel : l'esprit de Dieu est l'univers.

Il n'y a point de membre dans l'homme qui ne corresponde à un élément, une planete, une intelligence, une mesure, une raison dans l'archetype.

L'homme tient des élémens le corps visible, enveloppe & séjour de l'ame, du ciel ou du firmament, le corps invisible, véhicule de l'ame,

fon lien avec le corps visible.

L'ame passe par le moyen du corps invisible, en conséquence de l'ordre de Dieu, à l'aide des intelligences, au centre du cœur, d'où elle se répand dans toutes les autres parties du corps.

Ce corps éthéré & subtil, participe de la nature du ciel; il imite dans son cours celui du firmament; il en attire à lui les influences. Ainsi les cieux versent sur l'homme leurs propriétés, l'en pénetrent, & lui communiquent la faculté de connoitre tout.

Il y a aussi trois cieux dans l'homme; il cor-

respond à trois mondes, ou plutôt, il est le modele le plus parsait du grand œuvre, ou de la complexion générale des choses.

Citoyen de trois mondes, il communique avec l'archetype, avec les anges, avec les élémens.

Il communique avec Dieu par le soussile qu'il en a reçu. Ce soussile y a laissé le germe de son origine; aussi n'y a-t-il rien en l'homme qui n'ait un caractere divin.

Il communique avec les anges par le corps invisible; c'est le lien de son commerce possible entr'eux & lui.

Il communique avec l'univers par son corps visible. Il a les images des élémens; les élémens ne changent point. La conformité des images que l'homme en a, est inaltérable; c'est ainsi que la notion qu'il a des végétaux & des minéraux est fixe.

Le corps sidéré est le génie de l'homme, son lare domestique, son bon démon, son adech interne, son évestre, l'origine du pressentiment, la source de la prophétie.

En tout astre, le corps invisible ou l'esprit, quoique privé de raison, agit en imaginant & en informant : c'est la même chose dans l'homme.

L'imagination est corporelle; cependant exaltée, échaussée par la foi, elle est la base de la magie. Elle peut, sans nuire à l'esprit astral, engendrer, produire des corps visibles; & présente ou absente, exécuter des choses au dessus de l'intelligence humaine. Voilà l'origine de la mágie naturelle, qui veut être aidée par l'art; elle peut saire invisiblement tout ce que la nature sait visiblement. L'homme est la quintescence du macrocosme; il peut donc imiter le ciel, il peut même le dominer & le conduire. Tout est soumis au mouvement, à l'énergie, au desir de son ame. C'est la force de l'archetype qui réside en nous, qui nous éleve à lui, & qui nous assujettit la créature & la chaîne des choses célestes.

La foi naturelle infuse nous assimile aux esprits; c'est le principe des opérations magiques, de l'énergie, de l'imagination & de toutes ses

merveilles.

L'imagination n'a de l'efficacité que par l'effet de sa force attractive sur la chose conçue. Il faut que cette force soit d'abord en exercice; il faut qu'elle se féconde par la production d'un spectre imité de la chose. Ce spectre se réalise ensuite; c'est-là ce qu'on appelle l'art cabalistique.

L'imagination peut produire, par l'art cabaliftique, tout ce que nous voyons dans le monde.

Les trois moyens principaux de l'art cabaliftique, sont la priere qui unit l'esprit créé à l'esprit incréé; la soi naturelle, & l'exaltation de l'imagination.

Les hommes à imagination triste & pusillanime, sont tentés & conduits par l'esprit immonde.

L'ame, purifiée par la spriere, tombe sur les corps comme la soudre; elle chasse les ténebres qui les enveloppe, & les pénetre intimément.

La médecine réelle & spécifique des maladies matérielles consiste dans une vertu secrete que le verbe a imprimée à chaque chose en la créant. Elle n'est ni des astres, ni du concours des atomes, ni de la forme des corps, ni de leur mixtion.

Il faut distribuer toute la nature inferieure en

trois classes principales, les végétaux, les animaux & les minéraux.

Chacun de ces regnes fournit une multitude

inépuisable de ressources à la médecine.

On découvre dans ces axiomes le premier germe de la théorie chymique; la distinction des élémens; la formation des mixtes; la difficulté de leur décomposition; l'origine des qualités physiques; leurs affinités; la nature des élémens qui ne Sont rien en unité, tout ce qu'il plaît à la combinaison en masse, & plusieurs autres vérités dont les successeurs de Paracelse ont tiré bon parti. Mais cet homme étoit dominé par son imagination; il est perpétuellement enveloppé de comparaisons, de symboles, de métaphores, d'allégories; créateur de la science, & plein d'idées nouvelles par lesquelles il manquoit de mots: il en invente qu'il ne définit point. Entraîné par le succès de ses premieres découvertes, il n'est rien qu'il ne se promette de son travail. Il se livre aux accessoires d'une comparaison comme à des vérités démontrées. A force de multiplier les similitudes, il n'y a fortes d'extravagances qu'il ne débite. Il en vient à prendre les spectres de l'imagination pour des productions réelles. Il est fou, & il prescrit sérieusement la maniere de le devenir, & il appelle cela, s'unir à Dieu, aux anges, & imiter la nature.

Gilles Gushmann & Jule Sperber enchérirent sur Paracelse. Voyez l'ouvrage que le premier a publié sous le titre de : Revelatio divinæ majestatis, qua explicatur quo pado in principio omnibus ses Deus creaturis suis, & verbo & facto manifestaverit, & qua ratione opera sua omnia, corum-

que vireutem, attributa, & operationes scripto brevi eleganter comprehenderit, atque primo homini ad suam imaginem ab ipso condito tradiderit. Et l'écrit du second qui a paru sous lui, de Isagoge in veram triunius Dei & natura cognitionem. C'est un système deplatonico-pithagorico-péripatético-paracelsico-christianisme,

Valentin Weigel, qui parut dans le quinzieme fiecle, laissa des ouvrages de théosophie, qui firent grand bruit dans le seizieme & dix-septieme. Il prétendoit que les connoissances ne naissoient point dans l'homme du dehors; que l'homme en apportoit en naissant les germes innés; que le corps étoit d'eau & de terre; l'ame, d'air & de seu, & l'esprit, d'une substance astrale. Il soumettoit sa destinée aux influences des cieux; il disoit que par la lumiere de la révélation, deux contractions se pouvoient combiner. Léibnitz, qui lui accordoit du génie, lui reproche un peu de spinosisme.

Robert fut dans le dix-septieme siecle, ce que Paracelse avoit été au seizieme. Jamais on n'extravagua avec tant de talent, de génie, de prosondeur, de connoissances. Celui-ci donna dans la magie, la cabale, l'astrologie; ses ouvrages sont un cahos de physique, de chymie, de méchanique, de médecine, de latin, de grec & d'érudition; mais si bien brouillé, que le lecteur le

plus opiniâtre s'y perd.

Boehmius fut successivement pâtre, cordonnier théosophe: voici les principes qu'il s'étoit fait;

il disoit:

Dieu est l'essence des essences; tout émane de hui; avant la création du monde, son essence étoit la seule chose qui sût; il en a tant fait; on ne conçoit dans l'esprit d'autres facultés que celles de s'élèver, de couler, de s'insinuer, de pénétrer, de se mouvoir & de s'engendrer. Il y a
trois formes de génération, l'amer, l'acerbe &
le chaud; la colere & l'amour ont un même principe; Dieu n'est ni amer, ni acerbe, ni chaud,
ni eau, ni air, ni terre; toutes choses sont de ses
principes, & ces principes sont de lui; il n'est
ni la mort, ni l'enser; ils ne sont point en lui;
ils sont de lui. Les choses sont produites par
le sousre, le mercure & le sel; on y distingue
l'esprit, la vie & l'action; le sel est l'ame, le
sousre la matiere premiere.

Le reste des idées de cet auteur sont de la même sorce, & nous en serons grace au lecteur: c'est bien ici le lieu de dire, qu'il n'est point de sou qui ne trouve un plus sou qui l'admire. Boehmius eut des sectaturs, parmi lesquels on nomme Quirinus Kuhlmann, Jean Podage & Jacques Zimmermann.

Ils prétendoient tous que Dieu n'étoit autre chose que le monde développé: ils considéroient Dieu sous deux sormes, & en deux périodes de temps; avant la création & après la création; avant la création, tout étoit en Dieu; après la création, il étoit en tout; c'étoit un écrit rou-lé ou déplié; ces idées singulieres n'étoient pas nouvelles.

Jean-Baptiste Van-helmont naquit à Bruxelles en 1474; il étudia les lettres, les mathématiques, l'astronomie: son goût, après s'être porté légérement sur la plupart des sciences & des arts, se sixa à la médecine & à la chymie; il avoit reçu de la nature dela pénétration; perfonne ne connut mieux le prix du temps; il ne perdit pas un moment; il passa dans son laboratoire tous les instans qu'il ne donna pas à la pratique de la médecine, il sit des progrès surprenans en chymie; il exerça l'art de guérir les maladies avec un succès incroyable; son nom a été mis à côté de ceux de Bacon, de Boyle, de Galilée & de Descartes. Voici les principes de sa philosophie.

Toute cause physique efficiente n'est point extérieure; mais intérieure, essentielle en nature,

Ce qui constitue, ce qui agit, la cause intérieure, je l'appelle archée.

Il ne faut à un corps naturel, quel qu'il soit, que des rudimens corporels; ces rudimens sont sujets à des vicissitudes momentanées.

Il n'y a point de privation dans la nature.

Il n'y faut point imaginer une matiere indéterminée, nue, premiere; cette matiere est impossible.

Il n'y a que deux causes, l'efficiente & la ma-

térielle.

Les choses particulieres supposent un suc générique, & un principe séminal, efficient, générateur; la définition ne doit rensermer que ces deux élémens.

L'eau est la matiere dont tout est fait.

Le ferment féminal & générateur est le rudiment par lequel tout commence & se fait.

Le rudiment ou le germe, c'est une même chose. Le ferment séminal est la cause efficiente du germe.

La vie commence avec la production du germe. Le ferment est un être créé; il n'est ni substance, ni accident; sa nature est neutre; il oc; cuppe dès le commencement du monde les lieux de son empire; il prépare les semences; il les ex-

cite; il les précéde.

Les fermens ont été produits par le créateur; ils dureront jusqu'à la consommation des fiecles; ils se régénerent : ils ont leurs semences propres qu'ils produisent, & qu'ils excitent de l'eau.

Les lieux ont un ordre, une raison affignée par la divinité, & destinée à la production de

certains effets:

L'eau est l'unique cause matérielle des choses: elle a en elle la qualité initiante: elle est pure: elle est simple: elle est résoluble, & tous les corps peuvent s'y réduire comme à une matiere dernière.

Le seu a été déstiné à détruire, & non à engendrer; son origine n'est point séminale, mais particuliere; il est entre les choses créées, un être,

un, fingulier & incomparable.

Éntre les causes efficientes en nature, les unes sont efficienment efficientes; les autres effectivement: les semences & leurs esprits ordinateurs composent la première classe: les réservoirs & les organes immédiats des semences, les semens qui disposent extérieurement de la matiere; les palingénésies composent la seconde.

Le but de tout agent naturel est de disposer la matiere, qui lui est soumise, à une sin qui lui est connue, & qui est déterminée, du moins quant

à la génération.

Quelque opaques & dures que soient les choses, elles avoient, avant cette solidité que nous leur remarquons, une vapeur qui sécondoit la semence, & qui y traçoit les premiers linéamens déliés & subtils de la génération conséquente. Cette vapeur ne se sépare point de l'engendré; elle le suit jusqu'à ce qu'il disparoisse de la scene; cette cause efficiente intérieure est l'archée.

Ce qui constitue l'archée, c'est l'union de l'aure séminale, comme matiere, avec l'image séminale, ou le noyau spirituel intérieur qui fais & contient le principe de la sécondité de la semence; la semence visible n'est que la silique de l'archée.

L'archée, auteur & promoteur de la génération, le revêtit promptement lui-même d'une enveloppe corporelle: dans les êtres animés, il se meut dans les replis de la semence; il en parcourt tous les détours & toutes les cavités secretes; il commence à transformer la matiere, selon l'entéléchie de son image, & il reste le dispositeur, le maître & l'ordinateur interne des esfets, jusqu'à la destruction dernière.

Une conclusion forme une opinion, & non

une démonstration.

Il préexiste nécessairement en nous la connoisfance de la convenance des termes comparés dans le syllogisme avant la conclusion; ensorte qu'en général, je sçavois d'avance ce qui est contenu dans la conclusion, & ce qu'elle ne fait qu'énoncer, éclaircir & développer.

La connoissance que nous recevons par la démonstration, étoit antérieurement en nous; le syllogisme la rend feulement plus distincte, mais le doute n'est jamais entiérement dissipé; parceque la conclusion suit le côté soible des prémisses.

La science est dans l'entendement comme un feu sous la cendre, qu'il peut écarter de lui-mê-

me, fans le secours des modes & des formes syllogistiques.

La connoissance de la conclusion n'est pas ren-

fermée nécessairement dans les prémisses.

- Le fyllogisme ne conduit point à l'invention des sciences; il diffiple seulement les ténebres qui les couvrent.

Les vraies sciences sont indémontrables; elles

a'émanent point de la démonstration.

La méthode des logiciens n'est qu'un simple

réfumé de ce qu'on sçait.

Le but de cette méthode se termine donc à transmettre son opinion d'une maniere claire & distincte à celui qui nous écoure, & à réveiller facilement en lui la réminissence, par la force de la connexion.

Il n'y a qu'ignorance & erreur dans la physique d'Aristote & de Galien; il faut recourir à

des principes plus solides.

Le ciel, la terre & l'eau ont été dans le commencement la matiere créée de tous les êtres futurs; le ciel contenoit l'eau & la vapeur fécondante ou l'ame.

Il ne faut pas compter le seu parmi les élé-

mens; on ne voit point qu'il ait été créé.

La terre n'est point une partie du mixte; elle n'est point la mere, mais la matrice des corps.

L'air & l'eau ne convertissent rien en eux.

Au commencement la terre étoit continue, indivisée; une seule source l'arrosoit; elle sut séparée en portions diverses par le déluge.

L'air & l'eau ne se convertissent point l'un en

l'autre.

Le globe, composé d'eau & de terre, est rond;

if va d'orient en orient par l'occident; il est rond dans le sens de son mouvement, elliptique d'ail-leurs.

Le gas & le blas sont deux rudimens physiques que les anciens n'ont pas connus; le gas est une exhalaison de l'eau, élevée par le froid du mercure, & atténuée de plus en plus par la diffication du soufre; le blas est le mouvement local & alternatif des étoiles: voilà les deux causes initiantes des météores.

L'air est parsemé de vuides; on en donne la

démonstration méchanique par le feu.

Quoique les porofités de l'air foient actuellement vuides de toute matiere, il y a cependant un être créé & réel; ce n'est pas un lieu pur; mais quelque moyen entre l'esprit & la matiere, qui n'est ni accident, ni substance, un neutre, je

l'appelle magnale.

Le magnale n'est point lumiere; c'est une certaine sorme unie à l'air; les mêlanges sont des produits matériels de l'eau seule, il n'y a point d'autre élément; ôtez la semence, & le mercure se résoudra en un eau insipide; les semences, parties similaires des concrets, se résolvent en sel, en sousre & en mercure.

Le ferment qui empreint de semence la masse,

n'éprouve aucune vicilitude féminale.

Il y a deux fortes de fermens dans la nature; Pun contient en lui-même l'aure fluente, l'archée féminal qui tend dans fon progrès à l'état d'ame vivante; l'autre est le principe initiant du mouvement ou de la génération d'une chose dans une autre chose.

Celui qui a tout fait de rien, crée encore la Tome III.

voie, l'origine, la vie & la perfection en tout : l'effet des causes secondes n'est que partiel.

Dieu créa les hommes de rien.

Dieu est l'essence vraie, parfaite & actuelle de tout. Les essences des choses, ce ne sont des cho-

ses que par Dieu.

Lorsque la génération commence, l'archée n'est pas lumineux; c'est une aureoù la forme de la vie; l'ame sensitive du générateur est obscure, jusqu'à ce que dans le progrès de la génération il s'éclaire & imprime à la chose une image distincte de son éclat.

Cette aure tend par tous les moyens possibles à organiser le corps, & à lui transmettre sa lumiere & toutes les qualités qui en dépendent; elle s'enflamme de plus en plus; elle se porte avec ardeur sur le corps; elle cherche à l'informer & à le vivisier: mais cet esset n'a lieu que par le concours de celui qui est la vie, la vérité & la lumiere.

Lorsqu'un être a conçu l'archée, il est en lui le gardien de la vie, le promoteur des transmutations, depuis la premiere jusqu'à la derniere.

Il y a de la convenance entre les archées, par leur qualité vitale commune & par leur éclat; mais ils ne se reçoivent point réciproquement, ils ne se troublent point dans leur ordre & leur district.

La vicissitude en nature n'est point l'esset de la

matiere, mais du feu.

La corruption est une certaine disposition de la matiere conséquente à l'extinction du feu recteur; ce n'est point une pure privation, ses causes sont positives.

Ce sont les fermens étrangers qui introduisent la corruption; c'est par eux qu'elle commence,

continue & s'acheve.

Entre les choses, les unes périssent par la dissipation du baume de nature, d'autres par la corruption.

La nature ignore & n'admet rien de contraire à

fon vœu.

Il ya deux plans dans l'homme, l'un mû naturel-

lement, l'autre volontairement.

La chaleur n'est point la cause efficiente de la digestion, qu'elle excite seulement. Le serment stomachique est la cause efficiente de la digestion.

La crainte de Dieu est le commencement de la

fageffe.

L'ame ne se connoit, ni par la raison, ni par des images: la vérité de l'essence & la vérité de l'entendement se pénétrent en unité & en identité; voilà pourquoi l'entendement est un être immortel.

Il y a plusieurs sortes de lumieres vitales. La lumiere de l'ame est une substance spirituelle, une matiere vitale & lumineuse.

Ceux qui confondent notre indentité avec l'immensité de Dieu, & qui nous regardent comme

des parties de ce tout, sont des athées.

L'entendement est unissibstantiellement à la volonté, qui n'est ni puissance, ni accident, mais lumiere, essence spirituelle, indivise, distincte de l'entendement par abstraction.

Il faut reconnoitre dans l'ame une troisieme qualité, l'amour ou le desir de plaire. Ce n'est point un acte de la volonté seule ni de l'entendement seul, mais de l'un & de l'autre conjointement.

L'esprit est un acte pur, simple, formel, homogéne, indivis, immortel, image de Dieul, incompréhensible, où tous les attributs qui convien, nent à sa nature sont rassemblés dans une unité.

L'entendement est la lumiere de l'esprit, & l'esprit est l'entendement éclairé; il comprend, il voit, il agit séparément du corps.

L'entendement est lié aux organes du corps; il est soumis aux actions de l'ame sensitive; c'est par cette union qu'il se revêt de la qualité qu'on appelle imagination.

Il n'y a rien dans l'imagination qui n'ait été auparavant dans la fensation; les especes intellectuelles sont toutes émanées des objets sensibles.

La force intelligente concourt avec la faculté fantastique de l'ame sensitive sur le caractere de l'organe, & lui est soumise.

L'ame a son siege particulier à l'orifice supérieur de l'estomac; la mémoire a son siege dans le

cerveau.

L'entendement est essentiel à l'ame; la volonté & la mémoire sont des facultés caduques de la vie sensitive.

L'entendement brille dans la tête, mais d'une lumiere dépendante de la liaison de l'ame avec le corps, & des esprits éthérés.

L'intelligence qui n'ait de l'invention & du jugement, passe par une irradiation qui se fait de l'o-

rifice de l'estomac au cerveau.

L'orifice de l'estomac est comme un centre d'où l'ame exerce son énergie en tout sens.

L'ame, image de la divinité, ne pense rien principalement, ne connoit rien intimement, ne contemple rien vraiment que Dieu, ou l'unité premiere, à laquelle tout le reste se rapporte.

Si une chose s'atteint par le sens ou par la raifon, ce ne sera point encore une abstraction pure

& complette.

Le moyen d'atteindre à l'abstraction pure & complette est tres-éloigné; il faut être séparé de l'attention à toutes choses créées, & même incréées; il faut que l'activité de l'ame soit abandonnée à elle-même; qu'il n'y ait aucun discours ni intérieur, ni extérieur; aucune action preméditée, aucune contemplation déterminée; il faut que l'ame n'agisse point, qu'elle attende dans un repos prosond l'influence gratuite d'en haut; qu'il ne lui reste aucune impression qui la ramene à elle; qu'elle se soit parsaitement oubliée; en un mot, qu'elle demeure absorbée dans une inexistence, un oubli, une sorte d'anéantissement qui la rende absolument inerte & passive.

Rien ne conduit plus efficacement & plus parfaitement à ce dépouillement, à ce silence, à cette privation de lumiere étrangere, à ce défaut général de distraction, que la priere, son silence & ses délices: exercez-vous à l'adoration prosonde.

Dans cette profondeur d'adoration l'ame se perdra, les sens seront suspendus, les ténebres qui l'enveloppent se retireront, & la lumiere d'enhaut s'y résléchira: alors il ne lui restera que le sentiment de l'amour, qui l'occupera toute entiere.

Nous pourrions ajouter beaucoup d'autres propositions tirées des ouvrages de cet auteur à celles qui précedent, mais elles n'instruiroient pas davantage. D'ailleurs, ce Van-helmont s'exprime d'une maniere si obscure & si barbare, qu'on est bientôt dégoûté de le suivre, & qu'on ne peut jamais se promettre de le rendre avec quelque exactitude. Qu'est-ce que son blas, son gas & son archée lumineux? qu'est-ce que cette méthode de s'abrutir, pour s'unir à Dieu, de se s'eparer de ses connoissances, pour arriver à des découvertes, & de s'assoupir pour penser plus vivement?

Je conjecture que ces hommes, d'un tempérament sombre & mélancolique, ne devoient cette pénétration extraordinaire & presque divine qu'on leur remarquoit par intervalles, & qui les condaisoit à des idées, tontôt si folles, tantôt si sublimes, qu'à quelque dérangement périodique de la machine. Ils se croyoient alors inspirés, & ils étoient fous : leurs accès étoient précédés d'une espece d'abrutissement, qu'ils regardoient comme l'état de l'homme sous la condition de nature dépravée. Tirés de cette léthargie par le tumulte fubit des humeurs qui s'élevoient en eux, ils imaginoient que c'étoit la divinité qui descendoit, qui les visitoit, qui les travailloit; que le souffle divin dont ils avoient été premiérement animés, fe ranimoit subitement, & reprenoit une portion de son énergie ancienne & originelle, & ils donnoient des préceptes pour s'acheminer artificiellement à cet état d'orgasme & d'ivresse, où ils se trouvoient au dessus d'eux-mêmes & qu'ils regrettoient; semblables à ceux qui ont éprouvé l'enchantement & le délire délicieux que l'usage de l'opium porte dans l'imagination & dans les sens; heureux dans l'ivresse, stupides dans le repos, satigués, accablés, ennuyés, ils prenoient la vie commune en dégoût; ils foupiroient après le moment d'exaltation, d'inspiration, d'aliénation. Tranquilles ou agités, ils fuyoient le commerce des hommes, insupportables à eux-mêmes ou aux autres. O que le génie & la folie se touchent de bien près! ceux que le ciel a fignés en bien & en mal, sont sujets plus ou moins à ces symptômes: ils les ont plus ou moins fréquens, plus ou moins violens. On les enferme & on les enchaîne, ou on leur éleve des statues : ils prophétisent ou sur le trône, ou sur les théatres, ou dans les chaires; ils tiennent l'attention des hommes suspendue; ils en font écoutés, admirés, suivis ou insultés, bafoués, lapidés; leur fort ne dépend point d'eux, mais des circonstances dans lesquelles ils se montrent. Ce sont les temps d'ignorance & des grandes calamités qui les font naître: alors les hommes qui se croient poursuivis par la divinité, se rassemblent autour de ces especes d'insensés, qui disposent d'eux. Ils ordonnent des sacrifices, & ils sont faits; des prieres, & l'on prie; des jeûnes, & l'on jeûne; des meurtres, & l'on égorge; des chants d'allégresses & de joie, & l'on se couronne de fleurs, & l'on danse & l'on chante; des temples, & l'on en éleve; les entreprises les plus désespérées, & elles réussissent; ils meurent, & ils font adorés. Il faut ranger dans cette classe Pindare, Eschile, Mahomet, Shakespear, Roger Bacon & Paracelfe. Changez les instans, & celui qui fut poëte, eut été ou magicien, ou prophête, ou législateur. O hommes, à qui la nature à donné cette grande & extraordinaire imagination, qui criez, qui subjugez, que nous qualifions d'insensés ou de sages, qui est-ce qui peut prédire votre destinée? Vous naquîtes pour marcher entre les applaudissemens de la terre ou l'ignominie, pour conduire les peuples au bonheur ou au malheur, & laisser après vous le transport de la langue ou de l'exécution.

François-Mercure Van-helmont, fils de Jean-Batiste, naquit en 1518; il n'eut ni moins degénie, ni moins de connoissances que son pere. Il posséda les langues anciennes & modernes, orientales & européennes. Il se livra tout entier à la chymie & à la médecine, & il se fit une grande réputation par ses découvertes & par ses cures. Il donna éperdument dans la cabale & la théosophie. Né catholique, il se fit quaker. Il n'y a peut-être aucun ouvrage au monde qui contienne autant de paradoxes que son ordo seculorum. Il le composa à la sollicitation d'une semme, qui l'écrivit sous sa distée.

Pierre Poiret naquit à Metz en 1546, des parens pauvres, mais honnêtes. Il étudia autant que sa fanté le lui permit. Il fut successivement syncrétiste, éclectique, cartésien, philosophe, théologien & théosophe. Attaqué d'une maladie dangereuse, il fit vœu, s'il en guérissoit, d'écrire, en faveur de la religion, contre les athées & les incrédules. C'est à cette circonstance qu'on dut l'ouvrage qu'il publia sous le titre de cogitationes rationales de Deo. anima & malo. Il fit connoissance étroite à Hambourg avec la fameuse Antoinette Bourignon, qui l'entraîna dans ses sentimens de mysticité. Il attendit donc, comme elle, l'illumination passive, & il se rendit l'apologiste du silence sacré de l'ame & de la suspension des sens, & le détracteur de la philosophie & de la raison. Il mourut en Hollande âgé de 63 ans, après avoir passé dans la retraite la plus profonde, les dernieres années de sa vie : entre les qualités de cœur & d'esprit qu'on lui reconnoit, on peut louer sa tolérance. Quoiqu'il fût très-attaché à ses opinions religieuses, il permettoit qu'on en professat librement de contraires; ce qui suffit seul pour caractériser un honnête homme & un bon esprit.

Ce fut dans 'ee temps, au commencement du dix-septieme siecle, que se forma la fameuse société des Rose-croix, ainsi appellée du nom de celui qu'elle regarda comme son fondateur; c'étoit un certain Rosencreuz, né en Allemagne en 1388. Cet homme fit un voyage en Palestine, où il apprit la magie, la cabale, la chymie & l'alchymie. Il se fit des associés, à qui il confia ses secrets. On ajoute qu'il mourut âge de cent vingt ans. L'association le perpétua après la mort. Ceux qui la composoient se prétendoient éclairés d'en haut. Ils avoient une langue qui leur étoit propre, des arcanes particuliers; leur objet étoit la réformation des mœurs des hommes dans tous les états. & de la science dans toutes ses branches; ils possédoient le fecret de la pierre philosophale & de la teintire ou médecine universelle. Ils pouvoient connoitre le passé, & prédire l'avenir. Leur philosophie étoit un mêlange obscur de paracelsisme & de théolophie. Les merveilles qu'ils disoient d'eux, leur attacherent beaucoup de sectateurs, les uns fourbes, les autres dupes. Leur société répandue par toute la terre n'avoit point de centre. Descartes chercha par-tout des Rose-croix, & n'en trouva point. 'Cependant on publia leurs statuts: mais l'histoire des Rose-croix s'est tellement obscurcie depuis, que l'on regarde presqu'aujourd'hui ce qu'on en débitoit autrefois, comme autant de fables.

Il suit de ce qui précede que les théosophes ont été des hommes d'une imagination ardente; qu'ils ont corrompula théologie, obscurci la philosophie, & abusé de leurs connoissances chymiques, & qu'il est difficile de prononcer, s'il ont plus nui que servi au progrès des connoissances humaines.

Il y a encore quelques théosophes parmi nous. Ce sont des gens à demi-instruits, entêtés de rapporter aux saintes écritures toute l'érudition ancienne & toute la philosophie nouvelle; qui déshonorent la révélation par la stupide jalousie avec laquelle ils défendent ses droits; qui retrécissent autant qu'il est en eux l'empire de la raison, dont ils nous interdiroient volontiers l'usage; qui sont toujours tout prêts à attacher l'épithete d'hérésie à toute hypothèse nouvelle, qui réduiroient volontiers toute connoissance à celle de la religion, & toute lecture aux livres de l'ancien & du nouveau testament, où ils voient tout ce qui n'y est pas, & rien de ce qui y est; qui ont pris en aversion la philosophie & les philosophes, & qui réussiroient à éteindre parmi nous l'esprit de découvertes & de recherches, & à nous replonger dans la barbarie, si le gouvernement les appuioit, comme ils le demandent.



## PHILOSOPHIE

## DE THOMASIUS.

L ne faut point oublier cet homme parmi les réformateurs de la philosophie & les fondateurs de l'éclectisme renouvellé; il mérite une place dans l'histoire des connoissances humaines, par ses talens, ses efforts & ses persécutions. Il naquit, à Léipsic en 1555. Son pere, homme sçavant, n'oublia rien de ce qui pouvoit contribuer à l'instruction de son fils; ils s'en occupa lui-même, & il s'associa dans ce travail important les hommes célebres de son temps, Filler, Rapport, Ittigius, les Alberts, Merckenius, Franckensteinius, Rechenbergius & d'autres qui illustroient, l'académie de Léipsic; mais l'éleve ne tarda pas à exciter la jalousie de ses maîtres, dont les sentimens ne furent point une regle servile des siens. Il s'appliqua à la lecture des ouvrages de Grotius. Cette étude le conduisit à celle des loix & du droit. Il n'avoit personne qui le dirigeât, & peut-être fut-ce un avantage pour lui. Puffendorf venoit alors de publier ses ouvrages. La nouveauté des questions qu'il y agitoit, lui susciterent une nuée d'adversaires. Thomasius se rendit attentif à ces disputes, & bientôt il comprit que la théologie & la jurisprudence avoient chacune un coup -d'œil fous lequel elles envifageoient un objet commun; qu'il ne falloit point abandonner une science aux prétentions d'une autre, & que le despotisme que quelques-unes s'arrogent, étoit un caractere très-suspect de leur infallibilité. Dès ce moment, il foula aux pieds l'autorité; il prit une ferme résolution de ramener tout à l'examen de la raison, & de n'écouter que sa voix. Au milieu des cris que son projet pourroit exciter, il comprit que le premier pas qu'il avoit à faire, c'étoit de ramasser des faits. Il lut les auteurs, il parcourut l'Allemagne; il alla en Hollande; il y connut le célebre Grævius. Celui-ci le mit en correspondance avec d'autres érudits, se proposa de l'arrêter dans la contrée qu'il habitoit, s'en ouvrit à Thomasius; mais notre philosophe aimoit sa patrie, & il y retourna.

Il conçut alors la nécessité de porter encore plus de sévérité qu'il n'avoit fait, dans la difcussion des principes du droit civil, & d'appliquer ses réslexions à des cas particuliers. Il fréquenta le barreau, & il avoua dans la suite que cet exercice lui avoit été plus utile que toutes

les lectures.

Lorsqu'il se crut assez instruit de la Jurisprudence usuelle, il revint à la spéculation: il ouvrit une école; il interprêta à ses auditeurs le traité du droit de la guerre & de la paix de Grotius. La crainte de la peste qui ravageoit le pays, suspendit quelque temps ses leçons; mais la célébrité du maître & l'importance de la matiere ne tarderent pas à rassembler ses disciples épars. Il acheva son cours; il compara Grotius, Pussendors & leurs commentateurs; il remonta aux sources; il ne négligea point l'historique; il remarqual'influence des hypothèses particulieres sur les conséquences, la liaison des principes avec les conclusions, l'impossibilité de se passer de quel-

que loi positive, universelle, qui servit de base à l'édifice, & ce sut la matiere du second cours qu'il entreprit à la sollicitation de quelques personnes qui avoient suivi le premier. Son pere vivoit encore, & l'autorité dont il jouissoit, sufpendoit l'éclat des haines sourdes que Thomasius se faisoit de jour en jour par sa liberté de penser; mais bientôt il perdit le repos avec cet

appui.

Il s'étoit contenté d'enseigner avec Pussendorf que la fociabilité de l'homme étoit le fondement de la moralité de ses actions: il écrivit : cet ouvrage fut suivi d'un autre où il exerça une satyre peu ménagée sur différens auteurs, & les cris commencerent à s'élever. On invoqua contre lui l'autorité ecclésiastique & séculiere. Les défenseurs d'Aristote, pour lequel il affectoit le plus grand mépris, se joignirent aux jurisconsultes, & cette affaire auroit eu les suites les plus sérieuses, si Thomasius ne les eût arrêtées en sléchisfant devant ses ennemis. Ils l'accusoient de mépriser la religion & ses ministres, d'insulter à ses maîtres, de calomnier l'église, de douter de l'existence de Dieu; il se désendit, il serma la bouche à ses adversaires, & il conserva son francparler.

Il parut alors un ouvrage sous cetitre: interesse principum circa religionem evangelicam. Un prosesseuren théologie, appellé Hector Godesroi Massus, en étoit l'auteur. Thomassus publia ses observations sur ce traité; il y comparoit le luthéranisme avec les autres opinions de sectaires, & cette comparaison n'étoit pas toujours à l'avantage de Massus. La querelle s'engagea entre ces deux hom-

mes. Le roi de Dannemarck sut appellé dans une discussion, où il s'agissoit, entr'autres choses, de sçavoir si les rois tenoient de Dieu immédiatement leur autorité; & sans rien prononcer sur le sond, S. M. Danoise se contenta d'ordonner l'examen le plus attentif aux ouvrages que Tho-

mafius publieroit dans la fuite.

Il eut l'imprudence de se mêler dans l'affaire des Pietistes, d'écrire en faveur du mariage entre des personnes de religions dissérentes, d'entreprendre l'apologie de Michel Montanus accusé d'athéssime, & de mécontenter tant d'hommes à la sois, que pour échapper au danger qui ménaçoit sa liberté, il sut obligé de se sauver à Berlin, laissant en arriere sa bibliotheque & tous ses essets, qu'il eut beaucoup de peine à recouver.

Il ouvrit une école à Hales', sous la protection de l'électeur; il continua son ouvrage périodique, & l'on se doute bien, qu'animé par le ressentiment, & jouissant aussi de la liberté d'écrire tout ce qu'il lui plaisoit, il ne ménagea guere ses ennemis. Il adressa à Massus même les premieres seuilles qu'il publia. Elles surent brûlées par la main du bourreau; & cette exécution nous valut un petit ouvrage de Thomassus, où sous le nom de Attila Frédéric Frommolohius, il examine ce qu'il convient à un homme de bien de saire, lorsqu'il arrive à un souverain étranger de slétrir ses productions.

L'école de Hales devint nombreuse. L'électeur y appella d'autres personnages célebres, & Thomassius sut mis à leur tête. Il ne dépendoit que de lui d'avoir la tranquillité au milieu des hon neurs; mais on n'agitoit aucune question importante qu'il ne s'en mêlât; & ses disputes se multiplioient de jour en jour. Il se trouva embarrassé dans la question du concubinage, dans celle de la magie, des sortileges, des vénésices, des apparitions, des spectres, des pactes, des démons. Or, je demande comment il est possible à un philosophe de toucher à ces sujets, sans s'exposer au

soupçon d'irréligion.

Thomasius avoit observé que rien n'étoit plus opposé aux progrès de nos connoissances que l'attachement opiniâtre à quelque secte. Pour encourager ses compatriotes à secouer le joug & avancer le projet de résormer la philosophie, après avoir publié son ouvrage de prudentià cogitandi & ratiocinandi, il donna un abrégé historique des écoles de la Grece; passant de-là au cartésianisme, qui commençoit à entraîner les esprits, il exposa à sa maniere ce qu'il y voyoit de repréhensible, & il invita à la méthode éclectique. Ces ouvrages, excellens d'ailleurs, sont tachés par quelques inexactitudes.

Il traita fort au long dans le livre qu'il intitula, de l'introduction à la philosophie rationelle, de l'érudition en général & de son étendue, de l'érudition logicale, des actes de l'entendement, des termes techniques de la dialectique, de la vérité, de-la vérité premiere & indémontrable, des démonstrations de la vérité, de l'inconnu, du vraisemblable, des erreurs, de leurs sources, de la recherche des vérités nouvelles, de la maniere de les découvrir; il s'attacha sur-tout à ces derniers objets dans sa pratique de la philosophie rationelle. Il étoit ennemi mortel de la méthode sillogistique.

Ce qu'il venoit d'exécuter sur la logique, il l'entreprit sur la morale; il exposa dans son intraduction à la philosophie morale, ce qu'il penfoit en général du bien & du mal, de la connoissance que l'homme en a, du bonheur, de Dieu, de la bienveillance, de l'amour du prochain, de l'amour de soi, &c. d'où il passa dans la partie pratique aux causes du malheur en général, aux passions, aux affections, à leur nature, à la haine, à l'amour, à la moralité des actions, aux tempéramens, aux vertus, à la volupté, à l'ambition, à l'avarice, aux caracteres, à l'oissveté, &c... Il s'efforce dans un chapitre particulier à démontres que la volonté est une faculté aveugle soumise à l'entendement, principe qui ne fut pas goûté généralement.

Il avoit sur-tout insisté sur la nature & le mêlange des tempéramens; ses réslexions sur cet objet le conduissrent à des vues nouvelles sur la matiere de découvrir les pensées les plus secretes des

hommes par le commerce journalier.

Après avoir posé les sondemens de la résormation de la logique & de la morale, il tenta la même chose sur la jurisprudence naturelle. Son travail ne resta pas sans approbateurs & sans critiques; on y lut avec quelque surprise que les habitudes théorétiques pures appartiennent à la folie, lors mêmes qu'elles conduisent à la vérité: que la loi n'est point dicée par la raison, mais qu'elle est une suite de la volonté & du pouvoir de celui qui commande: que la distinction de la justice distributive & commutative est vaine: que la sagesse consiste à connoitre l'homme, la nature, l'esprit & Dieu: que toutes les actions sont dissérentes férentes dans l'état d'intégrité; que le mariage peut être momentané: qu'on ne peut démontrer par la raison que le concubinage, la bestialité, soient illicites, &c.

Il proposa dans ce dernier écrit de marquer les limites de la nature & de la grace, de la raison &

de la révélation.

Quelque temps après il sit réimprimer les livres de Poiret, où il y a de l'érudition vraie, fausse & superficielle.

Il devint théosophe, & c'est sous cette forme qu'on le voit dans sa pneumatologie physique.

Il fit connoissance avec le médecin célèbre Frédéric Hossman, & il prit quelques leçons de cet habile médecin, sur la physique méchanique, chymique & expérimentale; mais il ne goûta pas un genre d'étude qui, selon lui, ne rendoit pas des vérités en proportion du travail & des dépen-

ses qu'il exigeoit.

Laissant-là tous les instrumens de la physique, il tenta de concilier entr'elles les idées mosaïques, cabalistiques & chrétiennes, & il composa son Tentamen de natura & essentia spiritus. Avec quel étonnement ne voit-on pas un homme de grand sens, d'une érudition prosonde, & qui avoit employé la plus grande partie de sa vie à charger de ridicules l'incertitude & la variété des systèmes de la philosophie sectaire, entêté d'opinions mille sois plus extravagantes. Mais Newton, après avoir domé son admirable ouvrage des principes de la philosophie naturelle, publia bientôt un commentaire sur l'apocalypse.

Thomasius termina son cours de philosophie par la pratique de la philosophie politique, dont

Tome III.

il fait sentir la liaison avec des connoissances trop souvent négligées par les hommes qui s'occupent de cette science.

Il est difficile d'exposer le système général de la philosophie de Thomasius, parcequ'il changea sou-

vent d'opinions.

Du reste, ce sut un homme aussi estimable par ses mœurs que par ses talens. Sa vie sut innocente; il ne connut ni l'orgueil, ni l'avarice; il aima tendrement ses amis; il sut bon époux; il s'occupa beaucoup de l'éducation de ses ensans; il chérit ses disciples, qui ne demeurerent pas en reste avec lui; il eut l'esprit droit & le cœur juste; & son commerce sut instructif & agréable.

On lui reproche son penchant à la satyre, au septicisme, au naturalisme, & c'est avec juste

raison.

## Principes généraux de la philosophie de Thomasius.

Tout être est quelque chose.

L'ame de l'homme a deux facultés, l'entendement & la volonté.

Elles consistent l'une & l'autre en passions &

en actions.

La passion de l'entendement s'appelle sensation; la passion de la volonté, inclination. L'action de l'entendement s'appelle méditation; l'action de la volonté, impulsion.

Les passions de l'entendement & de la volonté précedent toujours les actions; & ces actions

sont comme mortes sans les passions.

Les passions de l'entendement & de la volonté sont des perceptions de l'ame.

Les êtres réels s'apperçoivent, ou par la senfation & l'entendement, ou par l'inclination & la volonté.

La perception de la volonté est plus subtile que la perception de l'entendement; la premiere s'étend aux visibles & aux invisibles.

La perceptibilité est une affection de tout être, sans laquelle il n'y a point de connoissance vraie de son essence & de sa réalité.

L'essence est dans l'être la qualité sans laquel-

le l'ame ne s'apperçoit pas.

Il y a des choses qui sont apperçues par la senfation; il y en a qui le sont par l'inclination, & d'autres par l'un & l'autre moyen.

Etre quelque part, c'est être dedans ou dehors

une chose.

Il y a entre être en un lieu déterminé, & être quelque part, la différence de ce qui contient à ce qui est contenu.

L'amplitude est le concept d'une chose en tant que longue ou large, abstraction faite de la pro-

fondeur.

L'amplitude est ou l'espace où la chose qui est ou mûe ou étendue, ou le mû ou l'étendu dans l'éspece, ou l'extension active, ou l'étendu passiff, ou la matiere active ou la chose mûe passivement.

Il y a une étendue finie & passive. Il y en a une infinie & active.

Il y a de la différence entre l'espace & la chose étendue, entre l'extension & l'étendue.

On peut considérer sous différens aspects une chose, ou prise comme espace, ou comme chose étendue.

L'espace infini n'est que l'extension active ou

tout se meut, & qui ne se meut en rien.

Il est nécessaire qu'il y ait quelqu'étendu fini, dans lequel, comme dans l'espace, un autre étendu ne se meuve pas.

Dieu & la créature sont réellement distingués; c'est-à-dire, que l'un des deux peut au moins

exister sans l'autre.

Le premier concept de Dieu est d'être de luimême, & que tout le reste sorte de lui.

Mais ce qui est d'un autre est postérieur à ce dont il est; donc les créatures ne sont pas coéternelles à Dieu.

Les créatures s'apperçoivent par sensation; alors naît l'inclination, qui cependant ne suppose pas nécessairement ni toujours la sensation.

L'homme ne peut méditer des créatures qu'il n'aperçoit point, & qu'il n'a pas apperçues par

la fensation.

La méditation sur les créatures finit, si de nouvelles sensations ne la réveillent.

Dieu ne s'appercoit point par la sensation.

Donc l'entendement n'apperçoit point que Dieu vive, & toute sa méditation sur cet être est morte. Elle se borne à connoître que Dieu est autre chose que la créature, & ne s'étend point à ce qu'il est.

Dieu s'apperçoit par l'inclination du cœur, qui

est une passion.

Il est nécessaire que Dieu mesure le cœur de

l'homme.

La passion de l'entendement est dans le cerveau; celle de la volonté est dans le cœur.

Les créatures meuvent l'entendement; Dieu meut les cœurs.

La passion de la volonté est d'un ordre supérieur, plus noble & meilleure que la passion de l'entendement. Elle est de l'essence de l'homme; c'est elle qui le distingue de la bête.

L'homme est une créature aimante & pensante; toute inclination de l'homme est amour.

L'intellect ne peut exciter en lui l'amour de Dieu; c'est l'amour de Dieu qui l'excite.

Plus nous aimons Dieu, plus nous le connoissons.

Dieu est en lui-même; toutes les créatures sont en Dieu; hors de Dieu il n'y a rien.

Tout tient son origine de lui; & tout est en lui.

Quelque chose peut opérer par lui, mais non hors de lui, ce qui s'opere, s'opere en lui.

Les créatures ont toutes été faites de rien,

L'amplitude de Dieu est infinie; celle de la créature est finie.

L'entendement de l'homme, fini, ne peut comprendre exactement toutes les créatures.

Mais la volonté inclinée par un être infini, est infinie.

Rien n'étend Dieu; mais il étend & dévelopbe tout.

Toutes les créatures sont étendues; & aucune n'en étend une autre par une vertu qui soit d'elle.

Etre étendu n'est pas la même chose que d'avoir des parties.

Toute extension est mouvement.

Toute matiere se meut; Dieu meut tout, & sependant il est immobile.

Il y a deux fortes de mouvement, du non être à l'être, ou de l'espace à l'espace, ou dans l'espace.

L'effence de Dieu étoit une amplitude enve-

loppée avant qu'il étendit les créatures.

Alors les créatures étoient cachées en lui.

La création est un développement de Dieu, ou un acte, parcequ'il a produit de rien, en s'étendant, les créatures qui étoient cachées en lui.

N'être rien ou être caché en Dieu, c'est une même chose.

La création est une manifestation de Dieu par la créature produite hors de lui.

Dieu n'opere rien hors de lui.

Il n'y a point de créature hors de Dieu; cependant l'essence de la créature differe de l'essence de Dieu.

L'essence de la créature consiste à agir & à soussir, ou à mouvoir & à être mûe, & c'est ainsi que la sensation de l'homme a lieu.

La perception par l'inclination est la plus déliée; il n'y en a point de plus subtile; le tact le plus délicat ne lui peut être comparé.

Tout mouvement se fait par attachement ou contact, ou application ou approche de la cho-

se qui meut à la chose qui est mûe.

La sensation se fait par l'approximation de la chose au sens, & l'inclination par l'approximation de la chose au cœur.

Le sens est touché d'une maniere visible, le

cœur d'une maniere invisible.

Tout contact du sens se fait par pulsion; toute motion de l'inclination, ou par pulsion, ou par attraction. La créature passive, l'être purement patient, s'appelle matiere; c'est l'opposé de l'espric. Les opposés ont des essets opposés.

L'esprit est l'être agissant & mouvant.

Tout ce qui caractérise passion est affection de la matiere; tout ce qui marque action est affection de l'esprit.

La passion indique étendu, divisible, mobile;

elle est donc de la matiere.

La matiere est pénétrable, non pénétrante, capable d'union, de génération, de corruption, d'illumination & de chaleur.

. Son essence est donc froide & ténébreuse; car il n'y a rien dans cela qui ne soit passif.

Dieu a donné à la matiere le mouvement de non être à l'être; mais l'esprit l'étend, la divise, la pénetre, l'unit, l'engendre, la corrompt, l'illumine, l'échausse & la resroidit; car tous ces essets marquent action.

L'esprit est par sa nature lucide, chaud & spirant, ou il éclaire, échausse, étend, meut, divise, pénetre, unit, engendre, corrompt,

illumine, échauffe, refroidit.

L'esprit ne peut souffrir aucun de ces effets de la matiere; cependant il n'a ni sa lumiere de lui - même, parcequ'il est une créature, & de Dieu.

Dieu peut anéantir un esprit.

L'essence de l'esprit en elle-meme consiste en vertu ou puissance active. Son intention donne la vie à la matiere, forme son essence & la fait ce qu'elle est, aprés l'existence qu'elle tient de Dieu.

La matiere est un être mort, sans vertu; ce

qu'elle en a, elle le tient de l'esprit qui fait son essence & sa vie.

La matiere devient informe, si l'esprit l'abandonne à elle-même.

Un esprit peut être sans matiere; mais la matiere ne peut être sans un esprit.

Un esprit destiné à la matiere desire de s'y

unir & d'exercer la vertu en elle.

Tous les corps sont composés de matiere & d'esprit; ils ont donc une sortede vie, en conséquence de laquelle leurs parties s'unissent & se tiennent.

L'esprit est dans tous les corps comme un astre; c'est de-là qu'il agit par rayons, & qu'il étend la matiere.

S'il retire ses rayons au centre, le corps se résout & se corrompt.

Un esprit peut attirer & pousser un esprit.

Ses forces s'exercent sensiblement dans la matiere unie à l'esprit.

Dans l'homme l'attraction & l'impulsion s'appellent amour & haine, dans les autres corps sympathie & antipathie.

L'esprit ne s'apperçoit point par les organes des sens, parceque rien ne souffre par la matiere.

La matière ténébreuse en elle-même, ne peut être ni vue, ni touchée: c'est par l'esprit qui l'illumine, qu'elle est visible; c'est par l'esprit qui la meut, qu'elle est perceptible à l'oreille, &c.

La différence des couleurs, des sons, des odeurs, des saveurs, du toucher, naît de l'efformation &

configuration du reste de la matiere.

La chaleur & le froid sont produits par la diversité de la motion de l'esprit dans la matiere; & cette motion est ou rectiligne, ou circulaire. C'est l'attraction de l'esprit qui constitue la so-

lidité & la fluidité.

La fluidité est de l'attraction de l'esprit solaire; la solidité est de l'attraction de l'esprit terrestre.

C'est la quantité de la matiere qui fait la gravité ou la légéreté, l'esprit du corps séparé de son tout, étant attiré & incliné par l'esprit universel; c'est ainsi qu'il saut expliquer l'élasticité & la raréfaction.

L'esprit en lui-même n'est point opposé à l'esprit. La sympathie & l'antipathie, l'amour & la haine naissent d'opérations diverses que l'esprit exécute dans la matiere, selon la diversité de son

efformation & de fa configuration.

Le corps humain, ainsi que tous les autres,

a esprit & matiere.

Il ne faut pas confondre en lui l'esprit cor-

porel & l'ame.

Dans tous les corps, la matiere mûe par l'efprit, touche immédiatement la matiere d'un autre corps; mais la matiere touchée n'apperçoit pas l'attouchement: c'est la fonction de l'esprit qui

lui appartient.

J'entends ici par appercevoir, comprendre & approuver la vertu d'un autre, chercher à s'unir à elle, à augmenter sa propre vertu, lui céder la place, se resserrer. Ces perceptions varient dans les corps avec les figures, & selon les especes. L'esprit, aucontraire, d'un corps à un autre, ne dissere que par l'acte intuitif, plus ou moins intense.

La division des corps en esprits est une suite de la variété de la matiere & de sa structure.

Il y a des corps lucides; il y en a de transpa-

rens & d'opaques, selon la quantité plus ou moins grande de la matiere, & les notions diverses

de l'esprit.

L'opération ou la perception de l'esprit animal consiste dans l'animal, en ce que l'image du contact est comprise par le cerveau, & approuvée par le cœur; & conséquemment les membres de l'animal sont déterminés par l'esprit à approcher de la chose qui a touché, ou à la fuir.

Si ce mouvement est empêché, l'esprit moteur dans l'animal excite le desir des choses agréables

& l'aversion des autres.

La structure de la matiere du corps de l'homme est telle que l'esprit, ou conserve les images qu'il a reçues, ou les divise, ou les compose, ou les approuve, ou les haisse, même dans l'absence des choses, & en soit réjoui ou tourmenté.

Cet esprit & l'esprit de tous les autres corps est immatériel; il est cependant capable d'approuver par le contact de la matiere, du plaisir & de la peine; il est assujetti à l'intention des opérations conséquentes aux changemens de la matiere; il est, pour ainsi dire, adhérent aux autres corps terrestres, & il ne peut sans eux perséverer dans son union avec son propre corps.

L'homme considéré sous l'aspect de matiere

unie à cet esprit, est l'homme animal.

Sa propriété de comprendre les usages des chofes, de les composer & de les diviser, s'appelle l'entendement actif.

Sa propriété de considérer les choses, s'appelle

volonté naturelle.

La matiere est hors de l'esprit; cependant il la pénetre. Il ne l'environne pas seulement. L'esprit qu'ellea, & qui l'étend, desire un autre esprit, & fait que dans certains corps la matiere s'attache à un second esprit, l'environne & le comprend, s'il est permis de le dire.

Si l'esprit est déterminé par art à s'étendre de lui-même, il se rapproche & se resserre en lui-

même.

Si un corps ne s'unit point à un autre, ne l'environne point, on dit qu'il subsiste par lui-même; autrement les deux corps ne forment qu'un tout.

L'esprit existe aussi hors des corps, il les environne, & ils se meuvent en lui. Mais ni les corps, ni l'esprit subsistant par lui-même, ne peuvent être hors de Dieu.

On peut concevoir l'extension de l'esprit comme un centre illuminant, rayonnant en tout sens sans matérialité.

L'espace où tous les corps se meuvent, est esprit; & l'espace où tous les esprits se meuvent, est Dieu.

La lumiere est un esprit invisible illuminant la matiere.

L'air pur ou l'æther est un esprit qui meut les corps, & qui les rend visibles.

La terre est une matiere condensée par l'esprit. L'eau est une matiere mûe & agitée par un esprit interne.

Les corps sont ou terrestres ou spirituels, selon le plus ou le moins de matiere qu'ils ont.

Les corps terrestres ont beaucoup de matiere; les corps spirituels, tels que le soleil, ont beaucoup de lumiere.

Les corps aqueux abondent en esprit & en ma-

tiere. Ils se voient, les uns, parcequ'ils sont transparens, les autres, parcequ'ils sont opaques.

Les corps lucides sont les plus nobles de tous : après ceux-ci ce sont les aeriens & les aqueux :

les terrestres sont les derniers.

Il ne faut pas confondre la lumiere avec le feu. La lumiere nourrit tout. Le feu qui est une humeur concentrée détruit tout.

Les hommes ne peuvent s'entretenir de l'essence incompréhensible de Dieu que par des similitudes. Il faut emprunter ces similitudes des corps les plus nobles.

Dieu est un être purement actif, un acte pur un esprit très-énergique, une vertu très-esserénée,

une lumiere, une vapeur très-subtile.

Nous nous mouvons, nous vivons, nous sommes un Dieu.

L'ame humaine est un être distinct de l'esprit

corporel.

Le corps du protoplaste sut certainement spirituel, voisin de la nature des corps lucides & transparens; il avoit son esprit, mais il ne constituoit pas la vie de l'homme.

C'est pourquoi Dieu lui souffla dans les nari-

nes l'ame vivante.

Cette ame est un rayon de la vertu divine.

Sa destination sut de conduire l'homme & de

le diriger vers Dieu.

Et sous cet aspect l'ame de l'homme est un desir perpétuel d'union avec Dieu, qu'elle apperçoit de cette maniere. Ce n'est donc autre chose que l'amour de Dieu.

Dieu est l'amour.

Cet amour illuminoit l'entendement de l'hom-

me, afin qu'il eût la connoissance des créatures. Elle devoit, pour ainsi dire, transsormer le corps de l'homme & l'ame de son corps, & les attirer à Dieu.

Mais l'homme ayant écouté l'inclination de son corps & l'esprit de ce corps, de présérence à son ame, s'est livré aux créatures, a perdu l'amour de Dieu, & avec cet amour la connoissance

parfaite des créatures.

La voie commune d'échapper à cette misere, c'est que l'homme cherche à passer de l'état de bestialité à l'état d'humanité, qu'il commence à se connoître, à plaindre la condition de la vie, & à souhaiter l'amour de Dieu.

L'homme animal ne peut s'exciter ces motions,

ni tendre au delà de ce qu'il est.

Thomasius part de-là pour établir des dogmes tout-à-sait différens de ceux de la religion chrétienne. Mais l'exposition n'en n'est pas de notre objet. Sa philosophie naturelle où nous allons entrer, présente quelque chose de plus satisfaisant.

## Principes de la logique de Thomasius.

Il y a deux lumieres qui peuvent dissiper les ténebres de l'entendement. La raison & la révélation.

Il n'est pas nécessaire de recourir à l'étude des langues étrangeres pour faire un bon usage de sa raison. Elles ont cependant leur utilité même relative à cet objet.

La logique & l'histoire sont les deux instrumens

de la philosophie.

La fin premiere de la logique ou de l'art de raifonner est la connoissance de la vérité.

La pensée est un discours intérieur sur les images que les corps ont imprimées dans le cerveau,

par l'entremise des organes.

Les sensations de l'homme sont ou extérieures ou intérieures, & il ne faut pas les confondre avec les sens. Les animaux ont des sens, mais non des sensations. Il n'est pas possible que tout l'exercice de la pensée se fasse dans la glande pinéale. Il est plus raisonnable que ce soit dans tout le cerveau.

Les brutes ont des actions pareilles aux nôtres, mais elles ne pensent pas; elles ont en elles un principe interne qui nous est inconnu.

L'homme est une substance corporelle qui peut

se mouvoir & penser.

L'homme a entendement & volonté.

L'entendement & la volonté ont action & passion.

La méditation n'appartient pas à la volonté,

mais à l'entendement.

Demander combien il y a d'opérations de l'entendement, c'est faire une question obscure & inutile.

l'entends par abstractions les images des choses, lorsque l'entendement s'en occupe dans l'absence des choses. La faculté qui les arrête & les offre à l'entendement comme présentes, c'est la mémoire.

Lorsque nous les unissons ou les séparons à notre discrétion, nous usons de l'imagination.

Déduire des abstractions inconnues de celles

qu'on connoît, c'est comparer, raisonner, conclure.

La vérité est la convenance des pensées intérieures de l'homme, avec la nature & les qualités

des objets extérieurs.

Il y a des vérités indémontrables. Il faut abandonner celui qui les nie, comme un homme qu'on ne peut convaincre, & qui ne veut pas être convaincu.

C'est un fait constant, que l'homme ne pense

pas toujours.

Les pensées qui ne conviennent pas avec l'objet extérieur sont fausses; si l'on s'y attache sérieusement, on est dans l'erreur; si ce ne sont que des suppositions, on feint.

Le vrai considéré relativement à l'entende-

ment, est ou certain, ou probable.

Une chose peut être d'une vérité certaine, & paroître à l'entendement ou probable, ou fausse.

Il y a rapport & proportion entre tout ce qui a

convenance ou disconvenance.

Les mots sans application aux choses ne sont ni vrais, ni faux.

Le caractere d'un principe c'est d'être indémon-

trable.

Il n'y a qu'un seul premier principe où toutes les vérités sont cachées.

Ce premier principe, c'est que tout ce qui s'accorde avec la raison, c'est-à-dire, les sens & les idées, est vrai, & que tout ce qui les contredit, est faux.

Les sens ne trompent point celui qui est sain

d'esprit & de corps.

Le sens interne ne peut être trompé.

L'erreur apparente des sens extérieurs naît de la précipitation de l'entendement dans ses ju-

gemens.

Les sens ne produisent pas toujours en tout les mêmes sensations. Ainsi, il n'y a aucune proposition universelle & absolue des concepts variables.

Sans la sensation, l'entendement ne peut rien, ni

percevoir, ni se représenter.

Les pensées actives, les idées, leurs rapports & les raisonnemens, qui équivalent aux opérations sur les nombres, naissent des sensations.

L'algèbre n'est pas toute fois la clé & la fource

de toutes les sciences.

La démonstration est l'éviction de la liaison des

vérités avec le premier principe.

Il y a deux fortes de démonstrations; ou l'on part des sensations, ou d'idées & de définitions, & de leur connexion avec le premier principe.

Il est ridicule de démontrer ou ce qui est inu-

tile, ou indémontrable, ou connu en soi.

Autre chose est être vrai, autre chose être faux; autre chose connoître le vrai & le faux.

L'inconnu est ou relatif, ou absolu.

Il y a des caracteres de la vraissemblance; ils en

sont la base, & il en mesurent les degrés.

Il y a connoissance ou vraie, ou vraissemblable, selon l'espece de l'objet dont l'entendement s'occupe.

Il est impossible de découvrir la vérité par l'art

fyllogistique.

La méthode se réduit à une seule regle que voici; c'est à disposer la vérité, ou à trouver, ou à démontrer, de maniere à ne se pas tromper, procédant procédant du facile au moins facile, du plus connu au moins connu.

L'art de découvrir des vérités nouvelles exige

Pexpérience, la définition & la division.

Les propositions cathégoriques ne sont pas inutiles dans l'examen des vérités certaines, ni les hypothétiques, dans l'examen des vraissemblances.

La condition de l'homme est pire que celle de la bête.

Il n'y a point de principes matériels connés.

L'éducation est la source premiere de toutes les erreurs de l'entendement. De-là naissent la précipitation, l'impatience & les préjugés.

Les préjugés naissent principalement de la crédulité qui dure jusqu'à la jeunesse; telle est la misere de l'homme, & la pauvre condition de son entendement.

Il y a deux grands préjugés. Celui de l'autorité & celui de la précipitation.

L'ambition est une source de préjugés par-

ticuliers. De là le respect pour l'antiquité.

Celui qui se propose de trouver la vérité, déposera ses préjugés; c'est-à-dire, qu'il doutera méthodiquement; qu'il rejettera l'autorité humaine, & qu'il donnera aux choses une attention requise. Il s'attachera préalablement à une science qui le conduise à la fagesse réelle. C'est ce qu'il doit voir en lui-même.

Nous deyons aux autres nos instructions & nos lumieres. Pour cet esfet, nous examinerons s'ils sont en état d'en prositer.

Les autres nous doivent les leurs. Nous nous rapprocherons donc de celui en qui nous recon-

Tome III. A a

noitrons de la folidité, de la clarté, de la fidélité, de l'humanité, de la hienveillance, qui n'accablera point notre mémoire, qui dictera peu, qui sçaura discerner les esprits, qui se proportionnera à la portée de ses auditeurs, qui sera l'auteur de ses leçons, & qui évitera l'emploi de mots supersus & vuides de sens.

Si nous avons à enseigner les autres, nous tâcherons d'acquérir les qualités que nous deman-

derions de celui qui nous enseigneroit.

S'agit-il d'examiner & d'interpréter les opinions des autres, commençons par nous juger nous-mêmes, & par connoitre nos fentimens; entendons bien l'état de la question; que la matiere nous soit samiliere. Que pourrons-nous dire de sensé, si les loix de l'interprétation nous sont étrangeres, si l'ouvrage nous est inconnu; si nous sommes ou animés de quelques passion, ou entêtés de quelques préjugés?

Principes de la pneumatologie de Thomasius.

L'effence de l'esprit considéré généralement, ne consiste pas seulement dans la pensée, mais dans l'action; car la matiere est un être purement passif, & l'esprit est un être purement opposé à la matiere. Tout corps est composé de l'un & de l'autre, & les opposés ont des prédicats opposés.

Il y a des esprits qui ne pensent point, mais qui agissent; sçavoir, la lumiere & l'æther.

Toute puissance active est un être subsistant par lui-même, & une substance qui persectionne la puissance passive.

Il n'y a point de puissance passive subsistante par elle-même. Elle a besoin d'une luitiés

suffisante pour se faire voir.

Toutes les puissances actives sont invisibles; & quoique la matiere soit invisible, elle n'en est pas moins l'instrument & le signe de la puisfance active.

Sous un certain aspect, la lumiere & l'æther sont invisibles.

Tout ce qu'on ne peut concevoir privé d'action, est spirituel.

## Principes de la morale de Thomasius.

Le bien consiste dans l'harmonie des autres choses avec l'homme & avec toutes ses forces; non avec son entendement seulement; sous ce dernier aspect, le bien est la vérité.

Tout ce qui diminue la durée des forces de l'homme, & qui n'en auroit la quantité que pour

un temps, est mal.

Toute commotion des organes, & toute senfation qui lui est conséquente, est un mal, si elle est trop forte.

La liberté & la fanté sont les plus grands biens que nous tenions de la fortune; & non les ri-

chesses, les dignités & les amis.

La félicité de l'homme ne consiste ni dans la sagesse, ni dans la vertu. La sagesse n'a du rapport qu'à l'entendement, la vertu, qu'à la volonté.

Il faut chercher la félicité souveraine dans la modération du desir & de la méditation.

Cet état est sans douleur & sans joie; il est tranquille.

C'est la source de l'amour raisonnable. L'homme est né pour la société paisible & tranquille, ou de ceux à qui ces qualités sont cheres, & qui travaillent à les acquérir.

L'homme raisonnable & prudent aime plus

les autres hommes que lui-même.

Si l'on entend par la félicité souveraine l'afsemblage le plus complet & le plus parfait de tous les biens que l'homme puisse posséder; elle n'est ni dans la richesse, ni dans la modération, ni dans la liberté, ni dans l'amitié; c'est une chimere de la vie.

La fanté est une des qualités nécessaires à la tranquillité de l'ame; mais ce n'est pas elle.

La tranquillité de l'ame suppose la sagesse & la vertu; celui qui ne les a pas, est vraiment misérable.

La volupté du corps est opposée à celle de

l'ame; c'est un mouvement inquiet.

Dieu est la cause premiere de toutes les choses qui changent; ce n'est point là son essence, elle est dans l'aséité.

La matiere premiere a été créée; Dieu l'a produite de rien; elle ne peut lui être co-éternelle.

Les choses inconstantes ne peuvent se conserver elles-mêmes; c'est l'ouvrage du créateur.

Il y a donc une providence divine.

Quoique Dieu donne sans cesse aux choses une vie, une essence & une existence nouvelle; elles sont une, & leur état présente le passé & l'avenir; ce qui les rend mêmes.

La connoissance de l'essence divine est une regle à laquelle l'homme sage doit conformer tou-

tes ses actions.

L'homme sage aimera Dieu sincérement, aura consiance en lui, & l'adorera avec humilité. La raison ne nous présente rien au delà de ce eulte intérieur; elle conçoit qu'il vaut mieux s'y soumettre, que de s'y resuser.

Il y a deux erreurs principales relativement à la connoissance de Dieu, l'athéisme & la su-

perstition,

Le superstitieux est pire que l'athée.

L'amour est un desir de la volonté de s'unir & de perséverer dans l'union avec la chose dont

l'entendement a reconnu la bonté.

On peut considérer l'amour déraisonnable sous différens aspects; ou le desir est inquiet, ou l'objet aimé est mauvais & nuisible, ou l'on confond en lui des unions incompatibles, &c.

Il y a de la différence entre le desir de s'unir à une semme, par le plaisir qu'on en espere,

ou dans la vue de propager son espece.

Le desir de posséder une semme doit être examiné soigneusement, si l'on ne veut s'exposer à la séduction secrete de l'amour déraisonnable, cachée sous le masque de l'autre amour.

L'amour raisonnable de ses semblables est un

des moyens de notre bonheur.

Il n'y a de vertu que l'amour; il est la mesu-

re de toutes les autres qualités louables.

L'amour de Dieu pour lui-même est surnaturel; la félicité naturelle est son but; c'est aux théologiens à nous en parler.

L'amour de nos semblables est général, ou par-

ticulier.

Il n'y a qu'un penchant commun à la vertu, qui établiffe entre deux êtres raisonnables, un amour vrai.

Il ne faut hair personne, quoique les enne-A a 3 Il n'y a qu'une affection premiere; c'est le desir qu'on peut distinguer en amour ou en haine.

Il ne faut pas compter l'admiration parmi nos

penchans:

Les affections ou penchans ne sont en eux-mêmes ni bons ni mauvais; c'est quand ils sont spécisies par les objets, qu'ils prennent une qualité morale.

Les affections qui enlevent l'homme à lui-mêine, sont mauvaises; & celles qui le rendent à lui-même, bonnes.

Toute emotion trop violente est mauvaise; il

n'y en a de bonnes que les tempérées.

Ly a quatre penchans ou affections générales; Famour mosonnable, le desir des honneurs, la cupidité des richesses, le goût de la volupté.

Les hommes fangulins sont voluptueux, les bilieux sont ambitieux, & les mélancoliques sont avares.

La tranquillité de l'ame est une suite de l'harmonie entre les forces de la pensée, ou les puisfances de l'entendements de

Il y a trois qualités qui conspirent à sormer & persectionnet l'amour raisonnable, l'esprit, le jugement & la mémoires

L'amour raisonnable est raciturne, sincere, libéral, humain, généreux, tempérant, sobre, continent, économe, industrieux, prompt, patient, courageux, obligeant, officieux, &co

Tout penchant vicieux produit des vices con-

traires à certaines vertus.

Un certain mélange de vices produit le fimulacre d'une vertu.

Il y a dans tout homme un vice dominant, qui se mèle à soutes ses actions.

C'est d'une attention qui analyse ce mêlange,

que dépend l'art de connoitre les hommes. Il y a trois qualités principales qu'il faut sur-

tout envisager dans cette analyse, l'oisiveté ou pa-

resse, la colere ou l'envie.

Il faut étouffer les affections vicieuses. & exciter l'amour raisonnable : dans ce travail pénible, il faut s'attacher premiérement à l'affection dominante.

Il suppose des intentions pures, de la sagacité &

du courage.

Il faut employer la fagacité à démêler les préjugés de la volonté; ensuite, ôter à l'affection dominante son aliment, converser avec les bons, s'exercer à la vertu, & suir les occasions périlleufes.

Mais pour conformer scrupuleusement sa vie aux regles de la vertu, les forces naturelles ne fuffifent pas.

Principes de la Jurisprudence divine de Thomasius.

Le monde est composé de corps visibles, & de puissances invisibles.

Il n'y a point de corps visible qui ne soit doué

d'une puissance invisible.

Ce qu'il y a de visible & de tangible dans les corps, s'appelle matiere.

Ce qu'il y a d'invisible & d'infensible, s'ap-

pelle nature.

L'homme est de la classe des choses visibles; outre les qualités qui lui sont communes avec les autres corps, il y a des puissances particulieres qui l'en distinguent; l'ame par laquelle il conçoit & veut, en est une.

Les puissances produisent les dissérentes especes de corps, en combinant les particules de la matiere, & en les rédussant à telle ou telle configuration.

L'ame en fait autant dans l'homme; la structure

de son corps est l'ouvrage de son ame.

L'homme est doué de la vertu intrinséque de descendre en lui, & d'y reconnoitre ses propres puissances & de les sentir.

C'est ainsi qu'il assure qu'il conçoit par son cer-

veau, qu'il veut par son cœur.

L'une de ces actions s'appelle la pensée, l'autre

le defir.

L'entendement est donc une faculté de l'ame humaine, qui réside dans le cerveau, & dont la pensée est le produit; & la volonté, une faculté de l'ame humaine qui réside dans le cœur, & qui produit le desir.

Les pensées sont des actes de l'entendement; elles ont pour objet, ou les corps, ou les puiffances; si ce sont les corps, elles s'appellent sen-

fations, fi ce sont les puissances, concepts.

Les sensations des objets présens forment le sens commun; il ne faut pas consondre ces sensations avec leurs objets. Les sensations sont des corps, mais elles appartiennent à l'ame; il faut y considérer la perception & le jugement.

Il n'y a ni appétit, ni defir de ce qu'on ne connoit pas; tout appétit, tout defir suppose per-

ception.

La pensée qui s'occupe d'un objet absent, mais dont l'image est restée dans l'entendement, en conséquence de la sensation, s'appelle imagination ou mémoire.

Les pensées sur les corps, considérées comme des touts, sont individuelles.

Il n'y a point de pensées abstraites de la ma-

tiere, mais seulement des puissances.

La puissance commune des corps, ou la matiere à s'appelleroit plus exactement la nature du corps.

Quand nous nous occupons d'une puissance, abstraction faite du corps auquel elle appartient, notre pensée est universelle.

On peut rappeller toutes les formes de nos pensées ou à l'imagination ou à la formation des

propositions.

Dans l'investigation, il y a question & suspenfion de jugement. Dans la formation des propositions, il y a affirmation & négation: ces actions sont de l'entendement & non de la volonté; il n'y a point de concept d'un terme simple.

Le raisonnement ou la méditation est un en-

chaînement de plusieurs pensées.

On a de la mémoire, quand on peut se rappeller plusieurs sensations, les lier, & découvrir, par la comparaison, la différence que les puissances ont entr'elles.

Toute volonté est un desir du cœur, un penchant à s'unir à la chose aimée; & tout desir est

un effort pour agir.

L'effort de la volonté détermine l'entendement à l'examen de la chose aimée, & à la recherche des moyens de la posséder.

La volupté est donc un desir du cœur accom-

pagné d'un acte de l'entendement.

Si on la considere abstraction faite de la puis-

sance d'agir, on l'appelle appétie sensitif.

La volonté n'est point une pensée; il y a de la différence entre l'effort & la sensation. Les actions de l'entendement s'exercent souvent sans la volonté; mais la volonté meut toujours l'entendement.

Les puissances des choses qui sont hors de nous, meuvent & les facultés du corps & celles de

l'entendement & la volonté.

Il est faux que la volonté ne puisse être contrainte; pourquoi les puissances invisibles des corps ne l'irriteroient-elles pas, ou ne l'arrête-

roient-elles pas?

La faculté translative d'un lieu dans un autre ne dépend pas de la pensée, c'est l'essort du cœur; la volonté humaine ne se produit pas toujours; c'est l'esset d'une puissance singuliere donnée par Dieu à la créature, & concourante avec sa volonté & sa pensée.

L'entendement a des forces qui lui sont propres, & sur lesquelles la volonté ne peur men; elle peut les mettre quelquesois en action; mais

elle ne peut pas toujours les arrêter.

L'entendement est toujours soumis à l'impulsion de la volonté, & il ne le dirige point, soit dans l'affirmation qu'une chose est bonne ou mauyaise, soit dans l'examen de cette chose, soit dans la recherche des moyens de l'obtenir. La volonté ne desiré point une chose, parcequ'elle paroit bonne à l'entendement, mais, aucontraire, elle paroit bonne à l'entendement, parceque la volonté la desire.

L'entendement & la volonté ont leurs actions

& leurs passions.

L'intellect agit quand la volonté l'incline à la réflexion; il fouffre quand d'autres causes que la volonté le meuvent & le font sentir.

La volonté est passive, non relativement à l'entendement, mais à d'autres choses qui la meuvent. Elle se sert de l'entendement comme d'un instrument pour irriter les affections, par un examen plus attentif de l'objet.

L'entendement agit dans le cerveau. Parler est un acte du corps, & non de l'entendement.

La volonté opere hors du cœur; c'est un effort: ses actes ne sont point immanens.

La volonté est le premier agent de la nature

humaine, car elle meut l'entendement.

Les actes commandés par la volonté, sont ou volontaires, ou moraux & spontanés, ou nécessaires, contraints & physiques.

La nature de l'homme moral est la compléxion de la puissance de vouloir, & des puissances qui sont soumises à la volonté.

La raison est le prédicat de l'entendement seul,

& non de la volonté.

L'entendement juge librement de la nature des choses, du bien & du mal, toutes les fois que la volonté ne le meut pas; mais il est soumis à la volonté, & il lui obéit, tant qu'il en est mû & poussé.

L'entendement & la volonté ont leur liberté & leur servitude; l'une & l'autre extrinséques.

Il n'y a donc nul choix de volonté, & nulle liberté d'indifférence. Comme on ne conçoit pas toujours dans l'acte de la liberté, qu'elle soit excitée par des puissances extérieures, on dit sous ce point de vue, qu'elle est libre.

On accorde aux actions de l'homme la spontanéité, parcequ'il en est l'auteur, mais non par-

cequ'elles sont libres.

Les puissances sont ou en guerre, ou d'accord; dans le premier cas, la plus sorte l'emporte.

Ce qui conserve les puissances d'un corps, est bon; ce qui détruit les puissances d'un corps, & conséquemment le corps même, est mauvais.

Qu'est-ce que la vie ? l'union des puissances avec le corps. Qu'est-ce que la mort ? la séparation des puissances d'avec le corps. Tant que le corps vit, les parties qui sont le siege des puissances restent unies; lorsqu'il se dissout, ses parties se séparent; les puissances passent à des puissances sépatées, car il est impossible qu'elles soient anéanties.

Le corps est mortel, mais les puissances sont

immortelles.

Il est particulier à l'homme d'être porté à des biens qui sont contraires au bien général.

L'effort vers une chose qui lui convient, s'appelle desir, amour, espérance; vers une chose qui lui est contraire, haine, suite, horreur, crainte.

On donne à l'effort le nom de passion, parce-

que l'objet ne manque jamais de l'exciter.

La raison est saine quand elle est libre, ou non mue par la volonté, & qu'elle s'occupe sans son influence de la dissérence du bien réel & du bien apparent; corrompue, lorsque la volonté la

pousse au bien apparent.

Chaque homme a ses volontés. Les volontés des hommes s'accordent peu; elles sont très-diverses, souvent opposées : un même homme ne veut pas même constamment ce qu'il a voulu une sois; les volontés se contredisent d'un instant à un autre; les hommes ont autant de passions, & il y a dans chacune de leurs passions autant de diversité qu'il s'en montre sur leurs visages, pendant la durée de leur vie.

L'homme n'est point l'espece infirme, & la nature du genre humain n'est pas une & la même.

Il y a dans l'homme trois volontés principales, la volupté, l'avarice & l'ambition. Elles dominent dans tous, mais diversement combinées; ce ne sont point des mouvemens divers qui se succédent naturellement, & dirigés par le principe commun de l'entendement & de la volonté.

Des actes volontaires & contradictoires ne peuvent sortir d'une volonté une & commune.

D'où il suit que c'est aux passions de la volonté, à la contrainte & à la nécessité qu'il saut rapporter ce que l'onattribue ordinairementauchoix & à la liberté: la discorde une sois élevée, la puissance la plus sorte l'emporté toujours.

La volonté est une puissance active de sa nature, parceque plusieurs de ses affections ont leur origine dans d'autres puissances, & que tou-

tes actions en font excitées.

La volupté, l'ambition, l'avarice, sont trois facultés actives qui poussent l'entendement, & qui excitent la puissance translative.

L'espérance, la crainte, la joie, la tristesse, sont des passions de l'ame, qui naissent de la connoissance d'une puissance favorable ou contraire.

Il y a des passions de l'ame qui exeltent les premieres volontés; il y en a d'autres qui les sup-

priment.

A proprement parler, il n'y a que deux différences dans les affections premieres, l'espérance & la crainte; l'une naît avec nous; l'autre est accidentelle.

L'espérance naît de quelque volonté premiere la crainte vient d'autres puissances.

. L'espérance & la crainte peuvent se considérer relativement à Dieu: raisonnables, on les appelle piété, crainte siliale; déraisonnables, on les appelle superstition, crainte servile. Celui qui n'est retenu que par des considérations humaines, est athée.

L'homme est prudent & sage, lorsqu'il a égard à la liaison des puissances, non-seulement dans leur esset présent, mais encore dans leur esset à

venir.

Les prophêtes sont des hommes dont Dieu meut immédiatement la puissance intellectuelle; ceux dont il dirige immédiatement la volonté, des héros; ceux dont l'entendement & la volonté sont soumis à des puissances invisibles, des sorciers; l'homme prudent apporte à l'examen de ces difsérens caracteres la circonspection la plus grande.

La puissance humaine est finie, elle ne s'étend point aux impossibles. En deçà de l'impossibilité,

il est disficile de marquer ses limites.

Il est plus facile de connoitre les puissances des corps en les comparant, que les puissances des hommes entr'eux.

Toute puissance, sut-tout dans l'homme, peut

être utile ou nuisible.

Il faut plus craindre des hommes qu'en espérer, parcequ'ils peuvent & veulent nuire plus souvent que servir.

Le fage secourt souvent; craint plus souvent encore; résiste rarement; met son espoir en peu de choses, & n'a de constance entiere que dans la puissance éternelle.

Le sage ne prend point sa propre puissance pour la mesure de la puissance des autres, ni celle des

autres pour la mesure de la sienne.

IJ.

Il y a des puissances qui irritent les premieres volontés; il y en a qui les appaisent. Les alimens accroissent ou diminuent la volupté; l'ambition fe fortisse ou s'affoiblit par la louange & par le blâme; l'avarice voit des motifs de se reposer ou de travailler dans l'inégalité des biens.

La volonté dominante de l'homme, sans être excitée ni aidée par des puissances extérieures, l'emporte toujours sur la volonté d'une puissance subordonnée, abandonnée à elle-même & sans secours. Les forces réunies de deux puissances soibles peuvent surmonter la volonté dominante. Le succès est plus fréquent & plus sûr, si les puissances auxiliaires sont extérieures.

Une passion soible, irritée violemment par des puissances extérieures, s'exercera plus énergiquement dans un homme que la passion dominante dans un autre. Pour cet esset, il faut que le secours de la puissance extérieure soit grand.

Il y a entre les passions des hommes des oppofitions, des concurrences, des obstacles, des secours, des liaisons secretes que tous les yeux ne

discernent pas.

Il y a des émanations, des écoulemens, des fimulacres moraux qui frappent les sens, & qui affectent l'homme & sa volonté.

La volonté de l'homme n'est jamais sans espé-

rance & fans crainte, & il n'y a point d'action volontaire fans le concours de ces deux passions.

Il n'y a point d'action libre considérée relativement à la seule dépendance de la volonté. Si l'on examine l'action relativement à quelque principe qui la dirige, elle peut être libre ou contrainte.

La puissance de la volonté est libre, quand Tome III. Bb

l'homme suit son espérance naturelle, lorsqu'elle agit sans le concours ou l'opposition d'une sorce étrangere qui l'attire ou qui l'éloigne. Cette sorce est ou visible ou invisible; elle s'exerce ou sur l'ame, ou sur le corps.

Toute action, qui n'est pas volontaire ou spontanée, se fait malgré nous. Il n'en est pas de même dans le cas de la contrainte. Une action contrainte ne se fait pas toujours malgré nous.

Dans l'examen de la valeur morale des actions volontaires, il faut avoir égard, non-seulement au mouvement de la volonté qui les a précédées, mais à l'approbation qui les a suivies.

La spontanée est ou libre, ou contrainte; libre, si la volonté a mis en action la puissance translative, sans le concours d'une puissance étrangere, savorable ou contraire; contrainte, s'il est intervenu quelque force, quelque espérance ou quel-

que crainte extérieure.

Les mœurs consistent dans la conformité d'un grand nombre de volontés. Les sages ont leurs mœurs, qui ne sont pas celles des insensés. Les premiers s'aiment, s'estiment, mettent leur dignité principale dans les qualités de leur entendement, en sont l'essence de l'homme, & soumettent leurs appétits à leur raison, qu'on ne contraint point.

C'est du mêlange des passions qu'il suit qu'entre les insensés il y en a d'instruits & d'idiots.

La force des passions dominantes n'est pas telle

u'on ne les puisse maîtriser.

Il n'y a point d'homme, si insensé qu'il soit, ue la sagesse d'un autre ne domine & ne dispose I l'utilité générale.

à Les passions dominantes varient selon l'âge, le

climat & l'éducation : voilà les fources de la diversité des mœurs chez les peuples divers.

Les mœurs des hommes ont besoin d'une regle. L'expérience & la méditation sont le sage.

Les insensés font peu de cas de la sagesse.

Les hommes, dont le caractere est une combinaison de l'ambition & de la volupté, n'ont besoin que du tems & de l'expérience pour devenir sages.

Tous les principes qu'on établit sur la conscience juste & la conscience erronée, ne sont d'au-

cune utilité.

Le sage use avec les insensés du conseil & de l'autorité : il cherche à les saire espérer ou craindre.

L'honnête, l'agréable & l'utile sont les objets du sage: ils sont tout son bonheur; il ne sont jamais séparés.

Dans la regle que le sage imposera aux insen-

sés, il aura égard à leur force.

Le conseil est d'égal à égal; le commande-

ment est d'un supérieur à son inférieur.

Le conseil montre des biens & des maux nécessaires; la puissance en fait d'arbitraires. Le conseil ne contraint point, n'oblige point, du moins extérieurement; la puissance contraint, oblige même extérieurement. Le sage se soumet au conseil, l'insensé n'obéit qu'à la force.

La vertu est sa propre récompense.

A proprement parler, les récompenses & les

châtimens sont extérieurs.

L'insensé craint souvent des douleurs chimériques & des puissances chimériques. Le sage se sert de ces fantômes pour le subjuger.

Bb 2

Le but de la regle est de procurer aux insensés la paix extérieure, & la sécurité intérieure.

Il y a différentes fortes d'insensés. Les uns troublent la paix extérieure; il faut employer contr'eux l'autorité; d'autres qui n'y concourent pas, il faut les conseiller & les contraindre; & certains qui ignorent la paix extérieure, il faut les instruire.

Il est difficile qu'un homme puisse réunir en lui seul le caractere de la personne qui conseille, & le caractere de celle qui commande. Ainsi il y a eu

des prêtres & des rois.

Point d'actions meilleures que celles qui tendent à procurer la paix intérieure; celles qui ne contribuent ni ne nuisent à la paix extérieure, sont comme indifférentes; les mauvaises la troublent; il y a dans toutes différens degrés à considérer. Il ne faut pas non plus perdre de vue la nature des objets.

Le juste est opposé au mal extrême; l'honnête est le bien dans un degré éminent; il s'éleve au dessus de la passion; le décent est un ordre moyen entre le juste & l'honnête. L'honnête dirige les actions extérieures des insensés; le décent est la regle de leurs actions extérieures; ils sont justes,

de crainte de troubler la paix.

Le pacte differe du conseil & de l'autorité; ce-

pendant il n'oblige qu'en conséquence.

La loi se prend strictement pour la volonté de celui qui commande. En ce sens, elle differe du

conseil & du pacte.

Le but immédiat de la loi est d'ordonner & de désendre; elle punit par les magistrats, elle contraint par les jugemens, & elle annulle les actes qui lui sont contraires: son esset est d'obliger. Le droit naît de l'abandon de la volonté; l'o-

bligation lie.

Il y a le droit que j'ai, abstraction faite de toute volonté; & celui que je tiens du pacte & de la loi.

L'injure est l'infraction de l'obligation & du droit.

Le droit est relatif à d'autres; l'obligation est immense: l'un naît des regles de l'honnête; l'autre, des regles du juste.

C'est par l'obligation interne que l'homme est vertueux; c'est par l'obligation externe qu'il est

juste.

Le droit, comme loi, est ou naturel ou possifis. Le naturel se reconnoît par l'attention d'une ame tranquille sur elle-même. Le possif exige la révélation & la publication.

Le droit naturel se prend ou pour l'aggrégat de tous les préceptes moraux qui sont dictés par la droite raison, ou pour les seules regles du juste.

Tout droit positif relativement à sa notoriété,

est humain.

Dieu a gravé dans nos cœurs le droit naturel;

il est divin; la publication lui est inutile.

La loi naturelle s'étend plus aux conseils qu'à l'autorité. Ce n'est pas le discours de celui qui enfeigne, mais de celui qui commande, qui la fait recevoir. La raison ne nous conduit point seule à reconnoitre Dieu comme un souverain autorisé à infliger des peines extérieures & arbitraires aux infracteurs de la loi naturelle. Il voit que tous les châtimens qui n'émanent pas de l'autorité, sont naturels, & improprement appellés châtimens. Il n'y a de châtimens, proprement dits, que ceux qui

sont décernés par le souverain, & visiblement infligés. La publication est essentielle aux loix. Le philosophe ne connoit aucune publication de la loi naturelle: il regarde Dieu comme son pere, plus encore que comme son maitre. S'il a quelque crainte, elle est filiale & non servile.

Si l'on regarde Dieu comme pere, conseiller, docteur, & que l'honnêteté & la turpitude marquent plutôt bonté & malice, ou vice en général, que justice ou injustice en particulier; les actions sur lesquelles le droit naturela prononcé, ou implicitement, ou explicitement, sont bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, naturellement & relativement à toute l'espece humaine.

Le droit considéré comme une puissance morale, relative à une regle commune & constante à un grand nombre d'hommes, s'appelle droit naturel. Le droit positif & relatif a une regle qui

varie.

Le droit de la nature oblige même ceux qui

ont des opinions erronées de la divinité.

Ni la volonté divine, ni la fainteté du droit naturel, ni fa conformité avec la volonté divine, ni fon accord avec un état parfait, ni la paix, ni les pactes, ni la fécurité, ne font les premiers fondemens du droit naturel.

Sa premiere proposition, c'est qu'il faut faire tout ce qui contribue le plus à la durée & au

bonheur de la vie.

Veux-toi à toi-même ce que tu desires des autres; voilà le premier principe de l'honnête; rends aux autres ce que tu exiges d'eux; voilà le premier principe du décent; ne fais point aux autres ce que tu crains d'eux; voilà le premier principe du juste. Il faut se repentir; tendre à son bonheur par des moyens sages; réprimer l'excès de ses appétits, par la crainte de la douleur, de l'ignominie, de la misere; suir les occasions périlleuses; se resuser au désespoir; vivre pour & avec ceux mêmes qui n'ont pas nos mœurs; éviter la solitude; dompter ses passions; travailler sans désai & sans cesse à son entendement: voilà les conséquences de la regle de l'honnête. Cédar de son droit; servir bien & promptement les autres; ne les assiger jamais sans nécessiré; ne point les scandaliser; soussir seur solie voilà les suites de la regle du décent. Ne point troubler les autres dans leur possessir sair avec franchise; s'interdire la raillerie, &c. voilà les conclusions de la regle du juste.

Il y a moins d'exceptions à la regle du juste

& de l'honnête, qu'à celle du décent.

Le sage se fait de l'autorité, par ses discours & ses actions.

Le sage sert par l'exemple, & par le châtiment qu'il ne sépare pas.

Il faut punir & récompenser ceux qui le mé-

ritent.

Celui qui suit la regle de la sagesse mérite récompense: celui qui l'enfreint, châtiment.

Le mérite consiste dans le rapport d'une action volontaire à la récompense à au châtiment.

Imputer, c'est traduire comme cause morale d'un effet moral.

Dans les cas de promesse, il faut considérer l'inspiration relativement à la volonté de celui qui a promis, & à l'aptitude de celui qui a reçu.

La méthode de traiter du droit naturel qu'Hob-

bes a présentée, est très-bonne; il fant traites d'abord de la libersé; enfaite de l'empire. &

finir par la religion.

Voilà l'extrait de la philosophie de Thoma-Sus, dont on sera quelque cas, si l'on considere le temps auquel il écrivoit. Il a peut-être plus inmové dans la langue que dans les chofes; mais il a des idées qui hii appartienment.

Il mourut en 1628 à Halle, après avoir vécu d'une vie très-laborieuse & très-troublée. Son penchant à la fatyre fut la source principale de ses peines; il ne se contenta pas d'annoncer aux hommes des vérités qu'ils ignoroient; mais il acheva de révolter leur amour-propre, en les rendant ridicules par leurs erreurs.



### ANTIQUITÉ DU DOGME

#### DE LA

## TRINITÉ PHILOSOPHIQUE.

N entend par ce terme, les divers sentimens répandus dans l'antiquité sur une trinité

d'hypostases dans la divinité.

En effet, parmi les payens, plusieurs écrivains semblent avoir eu quelque notion de la trinité. Steuch. Eugub. de Peren. Philos. lib. I. c. iij, observe qu'il n'y a rien dans toute la théologie payenne qui ait été ou plus approtondi, ou plus généralement avoué par les philosophes que la trinité. Les Chaldéens, les Phéniciens, les Grecs & les Romains, ont reconnu dans leurs écrits que l'être suprême a engendré un autre être de toute éternité, qu'ils ont appellé quelquesois le fils de Dieu, quelquesois le verbe, quelquesois l'esprit, & quelquesois la sagesse de Dieu, & ont assuré qu'il étoit le créateur de toutes choses.

Parmi les sentences des mages, descendans de Zoroastre, on trouve celle-ci: le pere a accompli toutes choses & les a remises à son second esprit. Les Egyptiens appelloient leur trinité hempaa, & ils l'ont représentée comme un globe, un serpent & une aîle joints dans un symbole hiéroglyphique. Le P. Kircher & M. Gale supposent que les Egyptiens avoient reçu cette dostrine du patriarche Joseph & des Hébreux.

Les philosophes, dit S. Cyrille, ont recon in trois hypostases ou personnes. Ils ont étendit leur divinité à trois personnes, & même se sont quelquesois servis du mot trias, trinité. Il ne leur manquoit que d'admettre la consubstantiabilité de ces trois hypostases, pour signifier l'unité de la nature divine à l'exclusion de toute triplicité, par rapport à la dissérence de nature, & de me point regarder comme nécessaire de concevoir quelqu'insériorité de la seconde hypostase, par rapport à la premiere, & de la troisieme, par

rapport aux deux autres.

Plotin foutient, Ennecad. V, lib. I. chap. viij, que cette doctrine est très-ancienne, & qu'elle · avoit déja été enseignée, quoiqu'obscurément, par Parménide. Il y en a qui rapportent l'origine de cette opinion aux Pythagoriciens, & d'autres l'attribuent à Orphée, qui a nommée ces trois principes Phanes, Uranus & Chronus. Quelques sçavans ne trouvent pas vraissemblablement que cette trinité d'hypostales soit une invention de l'esprit humain, & M. Cudworth, entr'autres, juge qu'on peut en croire Broclus, qui assure que c'est une theologie de tradition divine, & qu'ayant été donnée aux Hébreux, elle est même passée d'eux à d'autres nations, parmi lesquelles elle s'est néanmoins corrompue; & en esser, il est fort probable que les Hébreux Paient communiquée aux Egyptiens, ceux-craux Phéniciens & aux Grecs, & que par le laps des temps, elle fe foit altérée par les recherches mêmes des philosophes, dont les dermers, comme c'est la coutume, auront même voulu substituer & ajouter de nouvelles découvertes aux opinions des anciens. Il est vrai, d'un autre côté, que le commerce des philosophes grecs avec les Egyptiens, ne remonte qu'au voyage que Pythagore sit en Egypte, où il conversa avec les prêtres de ce pays', ce qui ne remonte pas plus haut que l'an du monde 3440, & il y avoit alors plus de mille ans que les Hébreux étoient sortis d'Egypte. Il eut été par conséquent sort étonnant que les Egyptiens eussent conservé des idées bien nettes & bien pures de la trinité; & ils n'en purent guere donner que de consuses à Pythagore, sur un dogme qui leur étoit, pour ainsi dire, étranger, puisqu'ils avoient eux-mêmes considérablement, obscurci ou désiguré les principaux points de leur

propre religion.

Quoiqu'il en soit, les philosophes qui admettoient cette trinité d'hypostases, la nommoient une trinité des Dieux, un premier, un second, un troisieme Dieu. D'autres ont dit une trinité de causes, de principes ou de créatures. Numenius disoit qu'il y a trois Dieux, qu'il nomme le pere, le fils & le petit-fils. Philon, tout Juif qu'il étoit, a parlé du second Dieu. Cette tradition fut exprimée en termes impropres & corrompus en diverles manieres parmi les payens. Il y eut quelques Pythagoriciens & quelques Platoniciens qui dirent que le monde étoit la troisieme hypostase dont il s'agissoit; de sorte qu'ils consondoient la créature & le créateur. On ne peut pas les excuser, en disant qu'ils entendoient principalement parlà l'esprit ou l'ame du monde, puisque s'il y avoit une ame du monde, qui conjointement avec le monde sensible, composat un animal, il faudroit que cette ame fût une créature. 2°. Il

y eut encore quelques philosophes des mêmes sectes, qui, croyant que les différentes idées qui sont dans l'entendement divin, sont autant de Dieux, faisoient de la seconde hypostase un nombre infini de divinités. 3°. Proclus & quelques nouveaux platoniciens établirent un nombre infini de henades ou d'unités, qu'ils plaçoient au dessus de leur premier esprit, qui faisoit leur seconde hypostase, & plaçoient de même une infinité de noës ou d'esprits, au dessus de la troisseme hypostase, qu'ils nommoient la premiere ame. De-là vinrent une infinité de Dieux subalternes ou créés dans leur théologie, ce qui les jetta dans l'idolâtrie & dans la supersition, & les rendit plus grands ennemis du christianisme.

Mais de tous les anciens philosophes, aucun ne s'est exprimé sur cette trinité d'hypostases plus formellement que Platon. Ce philosophe ctablit trois Dieux éternels, & qui ne sont pas des choses abstraites, mais des êtres subsistans. On peut voir là-dessus sa seconde épître à Denys. La deuxieme hypostase de Platon, où l'entendement est aussi sans commencement. Il assuroit la même chose de la troisieme hypostase, nommée l'ame. Il y a là-dessus des passages remarquables de Platon & de Porphyre, qui disent que la seconde existe par elle-même, & est le pere d'elle-même. Platon, en particulier, a expliqué ce mystere, en disant qu'encore que la seconde hypostase procede de la premiere, elle n'a pas été produite à la maniere des créatures, ni par un effet arbitraire de la volonté divine; mais qu'elle en est sortie comme une émanation naturelle & nécessaire. Les trois hypostases de Platon sont non-seulement éternelles, mais aucune d'entr'elles ne peut être détruite. Enfin, elles renferment également tout l'univers, c'està-dire, qu'elles sont infinies & toute-puissantes. Cependant ce philosophe admettoit entr'elles une espece de subordination. L'on agitoit dans les écoles platoniciennes à peu-près les mêmes difficultés qui ont donné tant d'exercice à nos théologiens. Le P. Petau. Dogm. théolog. tom. II, l. I. c. j. après avoir expliqué le sentiment d'Arius, a soutenu que cet hérésiarque étoit un véritable platonicien. Tandis que M. Cudworth prétend, aucontraire, que c'est S. Athanase qui a été dans les sentimens de Platon. Il faut avouer que l'obscurité de cephilosophe & de ses disciples donne lieu de soutenir l'un & l'autre sentiment.

Voilà sans doute ce qui a donné lieu à quelques modernes d'avancer que les peres de la primitive église avoient puisé leur doctrine sur La trinité dans l'école de Platon; mais le P. Mourgues & le P. Balthus, jésuites, qui ont approfondi cette matiere, montrent qu'il n'y a rien de si absurde que de supposer que c'est la Trinité de Platon qui a été adoptée dans l'église, & que d'avoir recours au prétendu platonisme des peres, pour décréditer leur autorité par rapport à ce dogme. En effet, outre que toutes les vérités fondamentales qui concernent ce mystere. sont contenues dans l'écrirure, & ont été définies par l'église, quelle qu'ait été l'opinion des peres, considérés comme philosophes, elle n'influe point sur le dogme de la Trinité chrétienne, qui ne dépend nullement des opinions de la philosophie:

& Pon peut faire, puisque l'occasion s'en présente; les trois remarques suivantes sur cet article de notre foi. 1°. La Trinité que nous croyons, n'est point une trinité de noms & de mots, ou de notions de métaphysique, ou de conception incomplette de la divinité; cette doctrine a été condamnée dans Sabellius & dans d'autres : c'est une trinité d'hypostases, de substances & de personnes. 2°. C'est qu'encore que la deuxieme hypostase ait été engendrée par la premiere, & que la troisieme procede de l'une & de l'autre : ces deux dernieres ne sont pas néanmoins des créatures, mais sont co-éternelles à la premier. 30. C'est que ces trois hypostases ne sont réellement qu'un seul Dieu, non-seulement à cause du consentement de leurs volontés, ( ce qui ne feroit qu'une unité morale), mais encore à cause de leur mutuelle union de substance, que les anciens ont nommées circum incession ou inexistences, ce qui emporte une unité réelle & physique.

Quoiqu'on ne puisse trouver d'autres exemples d'une semblable union dans les créatures; puisque deux substances diverses sont un seul homme, trois hypostases divines peuvent bien faire un seul Dieu. Ainsi, quoiqu'il y ait dans ce dogme une prosondeur impénétrable, il ne renserme pourtant point de contradicton & d'impossibilité. Au reste, il semble que la providence divine ait conservé la trinité, selon le système des philosophes dans le monde payen, jusqu'à ce que le christianisme parut, pour lui preparer une voie par laquelle il pût être reçu des habiles gens. Cet article est en partie tiré des mémoires de M. Formey, historiographe de l'académie royale de

Prusse.

# PHILOSOPHIE

#### DE ZENDA VESTA.

LET article est destiné à réparer les inexace titudes qui peuvent se rencontrer dans celui où nous avons rendu compte de la philosophie des Parsis en général, & de celle de Zoroastre en particulier. C'est à M. Anquetil que nous devons les nouvelles lumieres que nous avons acquises sur un objet qui devient important par ses liaisons avec l'histoire des Hébreux, des Grecs, des Indiens. & peut-être des Chinois.

Tandis que les hommes traversent les mers facrifient leur repos, la société de leurs parens. de leurs amis & de leurs concitoyens, & exposent leur vie pour aller chercher la richesse audelà des mers, il est beaud'en voir un oublier les mêmes avantages, & courir les mêmes périls pour l'instruction de ses semblables & la sienne.

Cet homme est M. Anguetil.

Le zenda vesta est le nom commun sous lequel on comprend tous les ouvrages attribués à Zoroastre.

Les ministres de la religion des Parsis ou sectateurs modernes de la doctrine de Zoroastre, sont distingués en cinq ordres, les erbids, les mobids, les destours, les destours mobids & les destours des destours.

On appelle erbid, celui qui a subi la purification légale, qui a lu quatre jours de suite, sans interruption, l'izechné & le vendidal, & qui est initié dans les cérémonies du culte ordonné par Zo; <del>r</del>oastre.

Si, après cette espece d'ordination, l'erbid continue de lire en public les ouvrages du zend, qui forment le rituel, & à exercer les fonctions sacerdotales, il devient mobid; s'il n'entend pas le zenda vesta, s'il se renserme dans l'étude de la loi du zend & du pehlvi, sans exercer les sonctions de ministere, il est appellé destours. Le déstours mobid est celui qui réunit en lui les qualités du mobid & du destours; & le destours des destours est le premier destours d'une ville ou d'une province. C'est celui-ci qui décide des cas de conscience & des points difficiles de la loi. Les Parsis lui payent une sorte de dixme ecclésiastique. En aucun lieu du monde les choses célestes ne se dispensent gratuitement.

Arrivé à Surate, M. Anquetil trouva les Partis divisés en deux sectes animées l'une contre d'autre du zele le plus surieux. La supersition produit par-tout les mêmes essets. L'une de ces sectes s'appelloit celle des anciens croyans, l'autre celle des résormateurs. De quoi s'agissoit-il entre ses sectaires qui penserent tremper toute la contrée de leur sang? De sçavoir si le penon, ou la piece de lin de neus pouces en quarré, que les Parsis portent sur le nez en certain temps, devoit ou me devoit pas être mise sur le nez des agonisans. Quid rides mutato nomine de te sabula narratur.

Que produisit cette dispute? Ce que les héréfies produisent dans les cultes. On remonte aux sources, & l'on s'instruit. Les anciens livres de la loi des Parsis surent seuilletés. Bientôt on s'apperçut que les ministres avoient abusé de la stupidité du peuple, pour l'accabler de purissications, dont il n'étoit pas question dans lezend, &

que

que cet ouvrage avoit été défiguré par une foule d'interprétations absurdes. On se doute bien que ceux qui oserent révéler aux peuples ces vérités furent traités de novateurs & d'impies. A ces difputes, ils'en joignit une autre fur le premier jour de l'année. Un homme de bien auroit envain élevé la voix, & leur auroit crié: » eh! mes freres, » qu'importe à quel jour l'année commence ? elle » commencera heureusement aujourd'hui, de-» main, pourvu que vous vous aimiez les uns les » autres, & que vous ayez de l'indulgence pour » vos opinions diverses. Croyez-vous que Zo-» roastre n'eut pas déchiré ses livres, s'il eût pen-» sé que chaque mot en deviendroit un sujet de » haine pour vous »? Cet homme de bien n'auroit été entendu qu'avec horreur.

M. Anquetil profita de ces divisions des Parsis pour s'instruire & se procurer les ouvrages qui lui manquoient. Bientôt il se trouva en état d'entreprendre en secret une traduction de tous les livres attribués à Zoroastre. Il se forma une idée juste de la religion des Parsis; il entra dans leurs temples, qu'ils appellent derimers, & vit le culte qu'ils

rendent au feu.

L'enthousiasme le gagna; il jetta ses vues sur le Sauskret, & il songea à se procurer les quatre vedes: les quatre vedes sont des ouvrages que les bramines prétendent avoir été composés il y a quatre mille ans, par Krechnou. Ils se nomment le sanveda, le ridjouveda l'atharnaveda, & le rughouveda. Le premier est le plus rare. Il y avoit une bonne traduction de ces livres, faite par Abulfazer, ministre d'Ackbas, il y a environ deux cens ans, que M. Anquetil ne négligea pas. Il se pro-

cura des copies des trois vocabulaires fanskre tains, l'amerkosch, le viakkeren & le nammala. Les deux premiers sont à l'usage des bramines; le dernier est à l'usage des sciouras. Il conféra avec les principaux destours des lieux qu'il parcourut; & il démontra par ses travaux insinis, qu'il n'y a nulle comparaison à faire entre la constance de l'homme de bien dans ses projets & celle du méchant dans les siens.

Il apprit des auteurs modernes que la doctrine de Zoroastre avoit été originairement divisée en vingt & une parties; il y en avoit sept sur la création & l'histoire du monde, sept sur la morale, la politique & la religion, & sept sur la physi-

que & l'astronomie.

C'est une tradition générale parmi les Parsis, qu'Alexandre sit brûler ces vingt-un livres, après se les être sait traduire en grec. Les seuls qu'on pût conserver, sont le vendidad, l'izeschné, le wispered, les jeschts & les neaeschs. Ils ont encorè une tradition pehlvique, originale du zend, & un grand nombre de livres de prieres, qu'ils appellent nerengs, avec un poème de cent-vingt vers, appelle barzounama, sur la vie de Roustoun, sils de Zoroastre, de Ssorab, sils de Roustoun, & de Barzour, sils de Ssorab.

Ce qui reste des ouvrages de Zoroastre, traite de la matiere de l'univers, du paradis terrestre, de la dispersion du genre humain & de l'origine du respect que les Parsis ont pour le seu, qu'ils appellent athro Eboremes daopothre, sils de Dieu. Il y rend compte de l'origine du mal physique & morale, du nombre des anges à qui la conduite de l'univers est consiée, de quelques faits histori-

ques, de quelques rois de la premiere dynastie, & de la chronologie des héros de Sfillan & Zaboulestan. On y trouve aussi des prédictions, des traits sur la fin du monde & sur la résurrection, d'excellens préceptes moraux, & un traité des rites & cérémonies, très-étendu. Le style en est oriental; des répétitions fréquentes, peu de liaisons, & le ton de l'enthousiasme & de l'inspiré. Dieu est appellé dans le zend Meniossepeneste, & dans le pelhvi, Madonnadafzouni ou l'être absorbé dans son excellence. Le texte des vingt & une parties ou nocks du législateur Parsis, s'appelle l'avesea ou le monde: Il est dans une langue morte tout-à-fait différente du pehlvi & du parsique. Les plus scavans destours ne disent rien de satisfaisant de son origine. Ils croient à la mission divine de Zoroastre. Ils assurent qu'il recut la loi de Dieu même après avoir passé dix ans au pied de son trône. M. Anquetil conjecture qu'il la composa retiré avec quelques collegues habiles entre des rochers écartés; conjecture qu'il fonde sur la dureté montagnarde & sauvage du style. L'alphabet ou les caracteres de l'avesta s'appellent zend. Ils sont nets & simples; on en reconnoit l'antiquité à ce premier coup d'œil. Il pense que pelhvi, langue morte, a été le véritable idiome des Parsis, qui en attribuent l'invention à Kaio-Morts, le premier roi de leur premiere dynastie. Le caractere en est moins pur & moins net que le zend.

Le phazend est un idiome dont il ne reste que quelques mots conservés dans les traductions pehl-

viques.

L'avesta est la langue des temps de Zoroastre, C c 2 il l'apporta des montagnes; les Parsis ne la connoissoient pas avant lui. Le pehlvi est la langue qu'ils parloient de son temps; & le phazend est l'avesta corrompu, dont il recommanda l'usage, pour les distinguer du peuple; le phazend est à l'avesta ce que le syriaque est à l'hébreux. Mecrod dans l'avesta signisse il a dit, & c'est meré, dans phazend. L'alphabet du phazend est composé du zend & du pelhvi.

Les manuscrits sont de lin ou de coton enduits d'un verni sur lequel on discerne le trait le plus

léger.

Le vendidad-sade est un inf. de 560 pages. Le mot vendidad signifie séparé du diable, contraire aux maximes du diable, ou l'objet de sa haine. Sade, signifie pur & sans mélange. Ce sont les noms qu'on donne à zend, qui ne sont accompagnés d'aucune traduction pelhvique.

Le vendidad contient, outre sa matiere propre, les deux traités de Zoroastre, appellés l'izeschné & le wisperede; parceque le ministre qui lit le vendidad, est obligé de lire en même temps ces deux autres livres qu'on a pour cet esset divisés en leçons.

Le vendidad, proprement dit, est le vingtieme traité de Zoroastre. C'est un dialogue entre Zoroastre & le Dieu Ormusd qui répond aux ques-

tions du législateur.

Ormusd est désini dans cet ouvrage, l'être pur, celui qui récompense, l'être absorbé dans son excellence, le créateur, le grand juge du monde, celui qui subsiste par sa propre puissance.

L'ouvrage est divisé en 22 chapitres appellés fargnard; chaque chapitre finit par une priere qu'ils appellent eschem vokou, pure, excellente.

Cette priere commence par ces mots. » Celui » qui fait le bien, & tous ceux qui sont purs, » iront dans les demeures de l'abondance qui leur » ont été préparées ». Les premiers chapitres, & le cinquieme & dernier, contiennent quelques faits historiques, la base de la soi des Parsis; le reste est moral, politique & liturgique.

Dans le premier chapitre Ormusd, raconte à Zoroastre qu'il avoit créé seize cités également belles, riches & heureuses; qu'Ahiram, le diable, son rival, sut la cause de tout le mal; & que chacune de ces cités étoient la capitale d'un

em pire du même nom.

Dans le second chapitre, Djemchid, appellé en zend Semo, fils de Vivenganm, quatrieme roi de la premiere dynastie des Parsis, est enlevé au ciel où Ormusd lui met entre les mains un poignard d'or, avec lequel il coupe la terre, & forme la contrée Vermaneschné où naissent les hommes & les animaux. La mort n'avoit aucun empire sur cette contrée qu'un hiver désola; cet hiver, les montagnes & les plaines surent couvertes d'une neige brûlante qui détruisit tout.

Djemchid, dit Ormusata Zoroastre, sut le premier qui vit l'être suprême face à face, & produssit des prodiges par ma voix que je mis dans sa houche. Sur la sin de ce chapitre, Ormusata le commencement, lui dit-il. Je créai tout dans le commencement, lui dit-il. Je créai la hémiere qui alla éclairer le soleil, la lune & les étoiles; alors l'année n'étoit qu'un jour interrompus l'hiver étoit de quarante. Un homme sort engendra deux ensans, l'un mâle & l'autre semelle; ces ensans s'unirent, les animaux peuplerent ensuite la terre.

Il est parlé dans les chapitres suivans des œuvres agréables à la terre, ou plutôt à l'ange qui la gouverne, comme l'agriculture, le soin des bestiaux, la sépulture des morts & le secours des pauvres. Le bon économe, dit Ormuss, est aussi grand à mes yeux, que celui qui donne naissance, à mille hommes & qui récite mille izechnnés.

De l'équité de rendre au riche le prêt qu'il a fait, & des crimes appellés méherderoudis, ou œuvres de Deroudi, le diable opposé à Meher, l'ange qui donne aux champs cultivés leur fertilité; on péche en manquant à sa parole, en rompant les pactes, en resusant aux serviteurs leur gages, aux animaux de labour leur nourriture, aux instituteurs des ensans leurs appointemens, aux paysans leurs salaires, à une piece de terre l'eau qu'on a promise.

Des morts, des liette & des cérémonies de leur fépulture, des purifications l'égales, des femmes accouchées avant terme. Ici Ormus releve la pureté de vendidad, & parle des trois rivieres,

-Pherar, Ponti & Varkeff.

De l'impureté que la mort communique à la -terre, de l'eau & de toutes sortes de vaisseaux.

De l'impureté des feinmes qui avortent, & de la dignité du médecin ; il promet une vie longue & heureuse à celui qui a guéri p usseurs malades; il ordonne d'essayer d'abord les remedes
sur les infideles qui adorent les esprits créés par
Aliriman; il prohonce la peine de mort contre
relui qui aura hazardà un remede peralcieux,
fans avoir pris cette prédaution, & sixe la récompense que chaque orité de Parsis doit au médecin; il commence par l'athorne ou prêtre; celui

qui a guéri un prêtre, se contentera des prieres que le prêtre offrira pour lui à d'Ahmann ou celui qui reçoit les ames des saints, de l'ange Sse-

rosch, & qui les conduit au ciel.

De la maniere de conduire les morts au dakmé, ou au lieu de leur sépulture; de la cérémonie de chasser le diable en approchant du mort un chien; des prieres à faire pour le mort; du péché de ceux qui y manquent & qui se souillent en approchant du cadavre ou en le touchant, & des purifications que cette souillure exige.

Les Parsis ont pour le seu dissérens noms tirés de ses usages, celui de la cuisine, du bain, &c. Il saut qu'il y en ait de toutes les sortes au dad-

gah, au lieu où l'on rend la justice.

Il parle de la place du seu sacré, de la priere habituelle des Parsis, de la nécessité pour le ministre de la loi, d'être pur & de s'exercer aux bonnes œuvres; de l'ange gardien Bahman: c'est lui qui veille sur les bons & sur les juges integres, & qui donne la souveraineté aux princes, afin

de sécourir le foible & l'indigent.

Pour plaire à Ormusd, il faut être pur de penfées, de paroles & d'actions; c'est un crime digne de mort que de séduire la semme ou la sille de son voisin, que d'user du même sexe que le sien; rompez toute communion, dit Socrate, mettez en piece celui qui a péché, & qui se resuse à l'expiation pénale, celui qui tourmente l'innocent, le sorcier, le débiteur qui ne veut pas s'acquitter de sa dette.

Il traite du destour mobid qui confere le barashnom, ou la purification aux souillés, des qualités du ministre, du lieu de la purification, des

C c 4

instrumens & de la cérémonie, des biens & des maux naturels & moraux; il en rapporte l'origine & les progrès à la méchanceté de l'homme, & au mépris de la purification.

Il dit de la fornication & de l'adultere, qu'ils dessechent les rivieres, & rendent la terre sérile.

Il passe aux exorscisses ou prieres qui éloignent les diables instigateurs de chaque crime; elles tiennent leur principale essicacité d'Honover, ou nom de Dieu; il enseigne la priere que les ensans ou parens doivent dire ou faire dire pour les morts; il désigne les chiens dont l'approche chasse le diable qui rode sur la terre après minuit; il indique la maniere de les nourir; c'est un crime que de les frapper; celui qui aura tué un de ces chiens; donnera aux trois ordres des Parsis, le prêtre, le soldat & le laboureur; les instrumens de sa profession; celui qui n'en aura pas le moyen, creusera des rigoles qui aroseront les paturages voisins, & sermera ces pâturages de hayes, ou il donnera sa sille ou sa sœur en mariage à un homme saint.

Les crimes pour lesquels on est pain de l'enfer, sont la dérision d'un ministre qui prêche la conversion au pécheur, l'action de faire tomber les dents à un chien exorciste, en lui faisant prendre quelque chose de brûlant; d'affrayer & faire avorter une chienne, & d'approcher une semme

qui a ses regles ou qui allaite.

Il y a des préceptes sur la purification des semmes, la rognure des ongles & des cheveux, le danger, de croire un dessour qui porte sur le nez le penón, ou qui n'a pas sa ceinture; ce dessour est un imposteur qui enseigne la loi du diable, quoiqu'il prenne le titre de ministre de Dieu.

Dans cetendroit, il est dit qu'Ahariman se révolta contre Ormusd, & refusa de resevoir sa lois & l'ange Sserosch qui garde le monde & préserve l'homme des embuches du diable, y est célébré.

Suit l'histoire de la guerre d'Ormus & d'Ahariman. Ormus d'éclare qu'à la fin du monde, les œuvres d'Ahariman seront détruites par les trois prophètes qui naîtront d'une semence gardée dans une petite source d'eau dont le lieu est

clairement désigné.

Il est sait mention dans ce chapitre de l'éternité, de l'ame de Dieu, qui agit sans cesse dans le monde, de la purisscation par l'urine de vache, & autres puérilités, de la résurrection, du passage après cette vie sur un pont qui sépare la terre du ciel sous la conduite d'un chien, le gardien commundu troupeau.

Il est traité dans le suivant du troisieme poériodekesch ou troisieme prince de la première dynastie, qui sus juste & saint, qui abolit le mal; & à qui Ormus donna le hom, ou l'arbre de santé; du tribut de prière & de louange dû au bœus

suprême & à la pluie.

Le vendidad finit par la mission divine de Zoroastre; Ormusel lui députa l'ange Nériossengus en Irman. Va, lui dit-il, en Irman; Irman que je créai pur, & que le serpent insernal a souillé; le serpent qui est concentré dans le mal, & qui est gros de la mort. Toi qui m'as approché de la sainte montagne, où tu m'as interrogé, où je t'ai repondu, va; porte ma loi en Irman, je te donnerai mille bœuse, aussi gras que le bœuse de la montagne Sokand, sur lequel les hommes passe.

rent l'Euphrate dans le commencement des temps; tu posséderas tout en abondance; extermine les démons & les sorciers, & mets sin aux maux qu'ils ont saits. Voilà la récompense que j'ai promise dans mes secrets aux habitans d'Irman qui sont de bonne volonté.

L'izeschné est le second fivre du vendidad sade. Izeschné signisie bénédiction. Ce livre a vingt chapitres appellés ha, par contraction de hatam où amon, qui finit chaque chapitre. C'est proprement un rituel. & ce rituel est une suite de puérilités. Zoroastre y recommande le mariage entre coufins germains, loue la subordination, ordonne un chef des prêtres, des foldats, des laboureurs & des commerçans, & recommande le soin des animaux. Il y est parlé d'un âne a trois pieds, platé au milieu de l'Euphrate; il a six yeux, neuf bouches, deux oreilles, & une corne d'or; il est blanc, & nourri d'un aliment céleite; mille hommes & mille animaux peuvent passer entre ses jambes; & c'est lui qui purifie les eaux de l'Euphrate, & quiarrose les sept contrées de laterre. S'il le met à braire, les poissons créés par Ormusd engendrent, & les créatures d'Ahriman avortent. Après cet ane, vient le célèbre destour Hom-Ised; il est saint; son œil d'or est perçant; il habite la montagne Albordi; il bénit les eaux & les troupeaux; il instruit ceux wai font du bien; son palais a cent colones; il a publié sa loi sur les montagnes; il à apporté du ciel la ceinture & la

chemile de ses fideles; il lit sans cesse l'avesta; c'est lui qui a écrasé le serpent à deux pieds, & créé l'oiseau qui ramasse les graines qui tombent de l'arbre hom, & les répand sur la terre. Lorsque cinq personnes saintes & pieuses sont rassemhlées dans un lieu, Je suis au milieu d'elles, dit Hom-ssed.

L'arbre hom est planté au milieu de l'Euphrate; Hom-Ised préside à cet arbre. Hom-Ised s'appelle aussi Zérégose. Il n'a point de livres; il sut

le législateur des montagnes,

L'izeschné contient encore l'eulogie du soleil, du seu & de l'eau, de la lune, & des cinq jours gans ou sur-ajourés aux 360 jours de leur année, qui a douze mois composés chacun de 30 jours. Il finit par ces maximes; » lises l'Honover; » révérez tout ee qu'Ormuds a fait les sera. Car » Ormus a ditpadorez tout ce que j'ai créé, c'est » comme se vous m'adoriez.

: Il n'est pas inutile de remarquer que Zoroaftre n'a jamais parlé que de deux dynasties des

Parks.

Le second livre du vendidad est le vespered,

ou la connoissance de tout.

Un célebre Bramine des Indes, attiré par la réputation de Zoroastre, vint, le voir, & Zoroastre prononça devant lui le vespered. Malgré son titre fastueux, & la circonstance qui le produisit, il y a peu de choses remarquables. Chaque classe d'animaux a son dessour; la saimeté est recommandée aux prêtres, & le mariage entre cousins germains aux sidèles.

Mous allemenparcourir rapidement les autres livres des Bramines, recueillant du tous ce qu'ils

nous offriront de plus remarquable.

: Les jeschts sont des louanges pompeuses d'Ormusch. Dans un de ces hymnes, Zoroastre demande à Ormuss, qu'elle est cette parote inésable qui répand la lumiere, dont la victoire conduit la vie de l'homme, déconcerte les esprits malsaisans, & donne la fanté au corps & à l'est prit; & Ormuss lui répond, c'est mon nom. Ayes mon nom continuellement à la bouche, & tu ne redouteras ni la slêche du tchakas, ni son poignard, ni son épée, ni sa massue. A cette réponse, Zoroastre se prosterna, & dit: j'adore l'intelligence de Dieu qui renserme la parole, son entendement qui la médite, & sa langue qui la prononce sans cesse.

Le palet est une confession de ses sautes, act compagné de répentir. Le pécheur, en présence du seu, ou du destour, récite cinq sois, le jetha a hou verio, & s'adressant à Dieu & aux anges; il dit: je me repens avec consuson de tous les crimes que j'ai commis en pensées, paroles & actions; je les renonce, & je promets d'être pur désormais en pensées, paroles & actions; Dieu me fasse miséricorde & prenne sous sa fauvegarde mon ame & mon corps, en ce monde & en l'autre. Après eet acte de contrition, il avoue ses fautes qui sont de vingt-cinq especes.

Le Bahman jescht est une espece de prophétie, où Zoroastre voit les révolutions de l'empire & de la religion, depuis Gustaspe jusqu'à la fin du monde. Dans un rêve, il voit un arbre sortir de terre & pousser quatre branches; une d'or, une d'argent, une d'airain, & une de fer. Il voit ces branches s'emrelacer; & boit quelques gouttes d'une eau qu'il a reçu d'Ormusd, & l'intelligence divinc le remplit sept jours & sept nuits; il voit ensuite un arbre qui porte des fruits, chait

L

cun de différens métaux. Voilà de la besogne tail-

lée pour les commentateurs,

Le virafnama sest l'histoire de la mission de viras. La religion de Zoroastre s'étoit obscurcie, on s'adressa à Viras pour la réintégrer; ce prophête sit remplir de vin sept sois la coupe de Gustaspe, & la vuida sept sois, s'endormit, eut des visions, se réveilla, & dit à son réveil les

chofes les mieux arrangées.

Dans le boundschesch, ou le livre de l'éternité, l'éternité est le principe d'Ormuss & d'Ahariman. Ces deux principes produssirent tout ce qui est; le bien sut d'Ormuss, le mal d'Ahariman. Il y eut deux mondes, un monde pur, un monde impur; Ahariman rompit l'ordre général. Il y eut un combat. Ahariman sut vaincu. Ormuss créa un bœus qu'Ahariman tua. Ce bœus engendra le premier homme, qui s'apella Gaiomare ou Kaio-morts. Avant la création du bœus, Ormuss avoit formé une goutte d'eau, appellée l'eau-de-santé; puis une autre goutte appellée l'eau-de-vie. Il en répandit sur Kaio-morts, qui parut tout-à-coup avec la beauté, la blancheur & la force d'un jeune homme de quinze ans.

La semence de Kaio-morts, répandue sur la terre, produisit un arbre dont les fruits contenoient les parties naturelles des deux sexes unies; d'un de ces fruits naquirent l'homme & la semme; l'homme s'appelloit Meschia & la semme Meschine: Ahariman vint sur la terre en sorme d'un serpent, & les séduisit; corrompus, ils continuerent de l'être jusqu'à la résurection; ils se couvrirent de vêtemens noirs, & se nourrirent du

fruit que le diable leur présenta.

De Meschia & de Meschine naquirent deux couples de mâles & de semelles, & ainsi de suite jusqu'à ce qu'une colonie passa l'Euphrate sur le dos du bœuf Staresscok.

Ce livre est terminé par le récit d'un événement qui doit précéder & suivre la résurrection; à cette grande catastrophe, la mere sera separée du pere, le frere de la sœur, l'ami de l'ami; le juste pleurera sur le réprouvé, & le réprouvé pleurera sur lui-même. Alors la comete Goultcher se trouvant dans sa révolution au dessous de la lune, tombera sur la terre; la terre frappée tremblera comme l'agneau devant le loup; alors le seu sera couler les montagnes comme l'eau des rivieres; les hommes passeront à travers ces slots embrasés, & seront purissés; le juste n'en sera qu'esseuré, le méchant en éprouvera toute la sureur; mais son tourment sinira, & il obtiendra la pureté & le bonheur.

Ceux qui désireront en sçavoir d'avantage, peuvent recourir à l'ouvrage anglois intitulé, the annual register, or a viewof the history politiks and litterature of the year 1762. C'est de ce recueil qu'on a tiré le peu qu'on vient d'exposer.

